Supplément Radio-Télévision

DIMANCHE 23 - LUNDI 24 JUIN 1991

FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY - DIRECTEUR : JACQUES LESOURNE

### France-Maroc: raison d'Etat

QUARANTE-HUITIÈME ANNÉE - Nº 14432 - 8 F

Glammast Girl

TOUT est bien qui finit Diour est bien qui finit bien? M. Abdelmoumen Diour est arrivé à bon port, vendredi 21 juin. Les autorités gabonaises, qui l'ont reçu à Libreville, lui cherchent un hébenoment son l'avadi. « hébergement sûr ». L'expéditeur de cet encombrant « colis », M. Philippe Marchand, ministre français de l'intérieur, qui a agi, bien évidemment, sur instructions, s'est dit convaince que l'opposant marocain ne courait aucun risque dans un pays qui se vante d'avoir une « longue tradition dans le domaine de l'accueil des réfugiés politi-

Les responsables français affichent leur bonne conscience en s'abritant derrière le paravent de la « nécessité impérieuse », variante de la raison d'Etat, entretenait des relations constantes» et douteuses avec les extrémistes arabes de tout bord, palestiniens, libyens et irakiens. Avec un bel aplomb, M. Mitterrand a confirmé, ven-dredi, à issoudun, que a tout réfugié politique auquel l'asile sera accordé parce que c'était un vrai réfugié politique peut rivre en paix en France...»

M DIOURI se serait-il donc comporté comme un « mauvais réfugié politique », abusant de l'hospita-lité française? Il aurait donc fallu dix-sept ans aux fins limiers de la Place Beauvau pour s'en rendre compte? Et, si tant est que cette découverte ne soit pas sans consistance, semit-il le seul exilé politique à ne pas respecter autorités tunisiennes, par exem-ple, ne se sont-elles pas récemment émues que des islamistes en vue lancent, depuis Paris, des appels à l'insurrection armée çais ne paraisse partager leur

L'opposant marocain aurait-il été expédié, manu militari, sous les tropiques, s'il n'était l'auteur d'un brûlot, à paraître, à l'automne, aux éditions L'Harmattan, dans lequel il se demande « à qui appartient le Maroc » ? Si les autorités françaises n'ont pas les moyens d'interdire la parution de ce livre, elles ont empêché, en tout cas, son auteur de le défendre sur place.

C'EST le moins que le gouvernement s'estimait en mesure de faire pour désamorcer la royale colère de Hassan II. L'an dernier, lors de la sortie de l'ouvrage de Gilles Perrault « Notre ami, le roi », le souverain chérifien qui tient bien en mains les rênes du pouvoir mais n'accepte pas la moindre critique contre sa personne, avait accusé Paris d'avoir laissé la bride sur le cou aux médias français pour commenter cet événement politico-littéraire...

Quels sont les termes du marchandage auquel s'est livré le ministre de l'intérieur? L'entou-rage de M. Diouri n'a peut-être pas tout à fait tort de penser que l'écrivain marocain a servi de « monnaie d'échange ». Ce n'est un secret pour personne, en effet, que, dans les milieux de l'immigration marocaine en France, Hassan II jouit, à dis-tance, d'un certain poids dont il pourrait user pour aider, un tant soit peu, à rétablir le calme dans

Reste surtout que les intérêts économiques de la France, pre-mier partenaire commercial du Maroc, où vivent près de 30 000 ressortissants français. pèsent lourd dans la balance. Paris s'est donc cru obligé de ménager Hassan II...

(lire page 3 l'article d'ÉRICH INCIYAN)



### M. Ratsiraka face à la contestation

# La crise s'aggrave à Madagascar

Devant un mouvement de contestation qui ne cesse de s'amplifier depuis une dizaine de jours, le pouvoir souffle le chaud et le froid. Le président Ratsiraka a commencé à rencontrer des dirigeants de l'opposition, mais le gouvernement a laissé entendre, vendredi 21 juin, qu'il pourrait employer la manière forte pour mettre un terme aux manifestations. Alors que l'idée de conférence nationale prônée par les contestataires est toujours refusée, ce durcissement a encore fait monter la tension dans la capitale, Antananarivo (ex-Tananarive).

de notre envoyé spécial

«Il faut craindre le pire.» Le pasteur Josuah Rakotonirainy, membre du puissant Conseil des églises chrétiennes de Madagascar (FFKM), avoue son inquie-tude. Avec quelques autres res-ponsables ecclésiastiques, il a rencontré, jeudi 20 juin, le pré-sident Didier Ratsiraka, qui a, une nouvelle fois, repoussé l'idée d'une conférence nationale, à laquelle s'accroche, pourtant, l'opposition. Sa promesse de recevoir individuellement les chefs de l'opposition qui ont lancé, depuis le 10 juin, une campagne de manifestations dans le pays n'a pas calmé les esprits. Vendredi, le pasteur Richard Andriamanjato, chef du parti.

autrefois marxiste, de l'AKFM-Renouveau, qui a quitté, en 1989, la majorité présidentielle pour rejoindre les rangs de l'opposition, a annoncé la nomination d'un « gouvernement transitoire » composé de vingt-neuf membres mais sans mentionner les attributions de chacun.

Dans la soirée, la télévision maigache a brusquement interrompu ses programmes pour per-mettre au ministre de l'information, M. Jean-Claude Rahaga, de lire deux communiqués qui traduisent un raidissement du pouvoir devant la contestation permanente à laquelle il doit faire

### Pour combattre le chômage des jeunes

## M. Mitterrand veut adapter l'école aux besoins des entreprises

M. François Mitterrand a lancé, vendredi entreprises s'engagent beaucoup plus forteprofonde « déconcentration » de l'éducation employeurs et des élus doivent définir le nationale, qui doit pouvoir s'adapter aux réalités contenu des formations à adapter ou à créer », du terrain. Mais il suppose également que les a-t-il précisé.

Décidément, la France entretient, avec son école, des rela-tions passionnées. Un jour, elle attend tout d'elle, renforce ses missions, la charge de conduire 80 % d'une génération au niveau du baccalauréat et de doter cha-que jeune d'un diplôme professionnel minimum, bref du bagage nécessaire pour trouver

Le lendemain, elle lui reproche avanies et incuries, lui fait porter le chapeau du chômage des jeunes, lui envoie à la figure ses lourdeurs, ses lenteurs ou l'inadaptation de ses formations aux besoins des entreprises.

A ce jeu, l'école fonctionne, plus que jamais, comme le miroir grossissant des mutations, Lire la suite page 5 des attentes, des blocages de la

21 juin à Issoudun (Indre), un appel à la «mobi-ment dans le système de formation : « Les lisation générale des énergies et des compé- entreprises doivent définir clairement les qualifitences» pour adapter les formations à l'emploi cations dont elles ont besoin. (...) Au vu de ce et tenter, ainsi, de faire face aux défis du recensement, l'éducation nationale, des partechômage. Cet effort nécessite, à ses yeux, une naires sociaux, des représentants des

> société française. Et, singulièrement, de la gauche socialiste. En décrétant, vendredi 21 juin à Issoudun, la « mobilisation générale des énergies et des compétences» pour adapter la formation à l'emploi et saire face, ainsi, au défi du chômage, M. Mitterrand vient d'en fournir une nouvelle preuve.

C'est en effet la troisième croisade qu'il lance, en dix ans, sur la terrain de l'éducation.

La première fut celle, un brin surréaliste avec le recul, du « grand service public, unifiè et laique de l'éducation », portée par les cent dix propositions du candidat socialiste à l'élection présidentielle de 1981. Il fallut quatre ans de désillusions et de rancœurs, un million de manifes-

tants dans les rues de Paris, au nom de la «liberté», et une crise gouvernementale pour enterrer

ces vieilles lunes.

La seconde, qui d'une certaine manière s'achève, fut celle des 80 % de jeunes amenés au niveau du baccalauréat et au seuil de l'université. Lancée en 1985, mobilisant et bousculant tout le système éducatif, elle relevait d'une double ambition.

Ouvrir, tout d'abord, au plus grand nombre les portes de la formation, démocratiser l'accès au savoir et noyer, sous la masse, l'élitisme scolaire et social qui façonne la société française.

GÉRARD COURTOIS Lire la suite page 7

# Un entretien avec M<sup>me</sup> Elisabeth Guigou

« Nous avons intérêt à aider l'Union soviétique » nous déclare le ministre des affaires européennes

A une semaine du conseil européen de Luxembourg et à trois semaines du sommet des sept pays les plus industrialisés, M= Elisabeth Guigou, ministre délégué chargé des Affaires européennes, fait le point, dans un entretien au « Monde », sur les problèmes du continent. Elle estime notamment qu'il faut s'en tenir au calendrier de l'Union économique et monétaire et de l'Union politique tel qu'il a été fixé par les Douze – et que l'Occident « a intérêt à aider l'URSS».

La fin du congrès de Florence

∢ Etes-vous satisfaite de l'avancée des négociations sur l'union économique et monétaire? Ne craignez-vous pas une sorte d'alliance de la lenteur entre Bonn et Londres?

- D'abord, permettez-moi de rappeler dans quel ensemble se situe l'union économique et monétaire. Depuis le traité de Rome, en 1957, nous faisons l'Europe des marchandises. Avec l'Acte unique, en 1985, nous avons décidé d'organiser la liberté de circulation, à l'intérieur de la Communauté européenne, des personnes, des mar-chandises, des services et des capitaux. L'an dernier, le président de la République et le

chancelier Kohl ont proposé à leurs partenaires une nouvelle avancée: que cette Europe éco-nomique déjà largement réalisée se dote d'une monnaie unique ainsi que d'une politique étrangère et, à terme, d'une défense

» Voilà pour le panorama general. Ce sont des objectifs très ambitieux qui, s'ils se réalisent, feront de l'Europe des Douze une vraie puissance sur tous les plans. Je reviens à votre question spécifique.

Propos recueillis par JACQUES AMALRIC JEAN-PIERRE LANGELLIER et ÉRIC LE BOUCHER Lire la suite page 4

## Le débat sur l'immigration



Lire nos informations pages 7 et 8

Un succès de M. Gorbatchev Les conservateurs mis en échec au Soviet suprême *« Grand-jury RTL-le Monde »* 

M. Jacques Santer, premier ministre du gouvernement luxembourgeois,

nvité dimanche à partir de 18 h 30 Le nouveau code pénal à l'Assemblée nationale Le harcèlement sexuel sera passible

page 9 d'une peine d'emprisonnement Les investisseurs japonais à la conquête de l'Indochine Diplomates et chefs d'antreprise nippons redoublent d'activité dans la péninsule

L'Académie française a reçu M. José Cabanis pages 11 à 14

HEURES LOCALES

Miracles et mirage de la thalassothérapie E La Provence interroge ses habitants m Des maires restaurent leurs calvaires m L'Essonne aide les PME à exporter m La région Rhône-Alpes consulte ses élus par référendum Le contentieux de l'urbanisme

Le sommire complet se trouve page 24

Vaccin anti-sida : le scepticisme des chercheurs Près de huit mille méde-THIERRY BRETON cins et chercheurs ont parti-

cipé à la septième conférence internationale sur le dredi 21 juin, à Florence. Consacrée aux recherches en cours sur le vaccin, la demière journée a témoigné d'un grand scepticisme des spécialistes. Onze vaccins sont en cours d'expérimentations sur l'homme, mais la plupart sont préparés à partir d'une seule souche de virus. Or les chercheurs n'excluent pas, du fait de la grande variabilité génétique du virus, la nécessité de devoir mettre au point non pas un, mais des vaccins différents contre le side.

Lire en page 24 l'article de FRANCK NOUCHI

LA DIMENSION INVISIBLE LE DÉFI DU TEMPS ET DE L'INFORMATION ODILE JACOB LES IDEES QUI FONT AVANCER LES IDEES

Le Monde

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL : 15, RUE FALGUIÈRE, 75501 PARIS CEDEX 15

Tel.: (1) 40-65-25-25 Telécopleur: (1) 40-65-26-99 Télex: 206.806 F

ADMINISTRATION : 1, PLACE HUBERT-BEUVE-MERY 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX Tél. : (1) 40-65-25-25 Télécopieur : (1) 49-60-30-10 Télex : 261.311 F

Edité par la SARL le Monde

Durée de la société ; cent ans à compter du 10 décembre 1944. Capital social : 620 000 F

620 000 F
Principaux associés de la société :
Société civile
« Les Rédacteurs du Monde ».
« Association Beuve-Mèrv ».
Société anonyme
des lecteurs du Monde.
Le Monde-Entreprises.
M Jacques Lescurpe, géneral

M. Jacques Lesourne, gérant.

PUBLICITE

Jacques Lesourne, président

Françoise Huguet, directeur généra

15-17. rue du Colonel-Pierre-Avia 75902 PARIS CEDEX 15 Tél.: (1) 46-62-72-72 Télex MONDPUB 634 128 F

Télélay : 46-63-98-73, - Societe filiale du journal le *Vende* et Regie Presse SA.

Reproduction interdite de tout article. sauf accord avec l'administration Commission paritaine des journaux et publications, nº 57 437 ISSN: 0395-2037

PRINTED IN FRANCE

Renseignements sur les microfilms et index du Monde au (1) 40-65-29-33

LE MONDE TÉLÉMATIQUE

Composez 36-15 - Tapez LEMONDE ou 36-15 - Tapez LM

ABONNEMENTS , PLACE HUBERT-BEUVE

MERY, 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX. Tél. : (1) 49-60-32-90

Turif

3 mois ....

FRANCE

460 F

1 620 F

SUISSE BELGIQUE LUXEVIB. PAYS-BAS

572 F

1 123 F

2 **68**6 F

LIKANGEK

par voie aérienne tarif sur

demande.

RENVOYEZ CE BULLETIN

accomnagné

de votre règlement

à l'adresse ci-dessus

ou par MINITEL

36-15 LEMONDE

code d'accès ABO

Changements d'adresse définitifs ou

provisoires : nos abonnés sont invités à formuler leur demande deux

BULLETIN

D'ABONNEMENT

**DURÉE CHOISIE** 

3 mois 6 mois 1 an

l euille: avoir l'obligeance d'ecrire tous le noms propres en capitales d'imprimene

Le Monde

Edité par la SARL Le Monde

Comité de direction :

recteur de la gestion Manuel Lucbert socrétaire général

Rédacteurs en chef : Jacques Amairic Jean-Marie Colombani Robert Solé

Anciens directeurs Hubert Beure-Méry (1944-1969) Jacques Fauvet (1969-1982) André Laurens (1982-1985) André Fontaine (1985-1991)

Nom:

Prénom

Adresse : \_

Localité : \_\_\_\_

semaines avant leur départ, en quant leur numéro d'abonné.

Pour vous abonner

2 960 F

Imprimerie du « Monde » II OID

94852 IVRY Cedex 1890

Il y a cinquante ans

## L'invasion de l'URSS

I DEE de faire la guerre à l'URSS était déjà dans Mein Kampf: « Si l'on veut de la terre et du sol, cela ne peut se faire qu'aux dépens de la Russie : alors le nouveeu Reich doit se mettre à nouveeu de la chaveau en marche le long de la route des che-valiers teutoniques pour donner, avec l'épée allemande, un sillon à la charrue allemande,

et, à la nation, son pain quotidien.» Longtemps, pourtant, Staline n'avait pas pris Hitler au sérieux : les sociaux-démo-crates, les «sociaux-traîtres» étaient à ses yeux plus dangereux que les nazis. Mais c'est en vain que, une fois ceux-ci au pou-voir, il tenta de s'aboucher avec eux. Du coup, il fit entrer l'URSS à la SDN, conclut un pacte d'assistance mutuelle avec la France, poussa le PC, devenu PCF, à soute-nir la politique de défense nationale du gouvernement Laval, multiplia par huit, en deux ans, les crédits militaires, enfin fit exécuter en 1937, sous l'accusation de trahison, le maréchal Toukhatchevski, vice-commissaire du peuple à la défense, en compa-gnie de treize des quinze commandants de région et de trente-cinq mille officiers. Le crime dont ils étaient accusés avait été inventé de toutes pièces par les services allemands, trop contents de voir décapiter grace à leur manœuvre l'état-major adverse, tandis que s'accréditait un peu partout l'idée qu'on ne pouvait décidément pas tabler sur l'armée rouge.

### La réponse du berger à la bergère

Munich s'inscrit dans la même perspective de préparation de la guerre à l'Est. Certains apprentis sorciers à Paris ou à Londres avaient à peine caché, à cette occa-sion, leur desir de voir Allemands et Soviétiques s'entretuer. Le berger Staline répondit à ces bergères en prenant à Berlin les contacts qui allaient conduire au pacte de non-agression d'août 1939 et au partage de la Pologne. Il faut lui rendre cette justice qu'il avait prodigué les avertissements aux Occidentaux : mais personne, ou presque, n'y avait pris garde.

Les mots ne lui coûtaient pas cher : il en fut prodigue, n'hésitant pas à célébrer, après la chute de Varsovie, l'amitié germa-no-soviétique «scellée dans le sang» et à faire féliciter Hitler pour la prise de Paris. Lui, pendant ce temps, achevait de mettre la main sur les Etats baltes et arrondissait, aux dépens de la Roumanie, la sphère d'influence qu'il s'était fait reconnaître par les accords de 1939. Hitler en fut, au dire de fait ». Deçu de voir Londres rester sourd à ses appels à une paix de compromis, il déclara à ses généraux, le 30 juillet 1940 : a Si nous écrasons la Russie, la dernière planche de salut de l'Angleterre sombre avec elle... Elle doit donc être liquidée. Le plus tôt sera le mieux. Date prévue : printemps

Avant de passer aux actes, cependant, il laissa Ribbentrop tendre une dernière carotte au Kremlin. C'est ainsi que Molotov débarqua à Berlin, le 10 novembre, pour discuter d'une « délimitation des intérêts des deux peuples à l'échelle mondiale ». Le « président du conseil des commissaires du peuple », également détenteur du portefeuille des affaires étrangères, n'avait peur de rien. Rencontrant Hitler en personne, il lui réclama le retour de la Finlande à l'URSS, une sorte de protectorat sur la Bulgarie et « quelque chose qui ne fût pas sur le papier » pour garantir aux bateaux soviéti-ques le libre passage des détroits.

Le maître du Reich n'était pas précisé-ment habitué à ce qu'on lui parlât sur ce ton. S'étant ainsi vu confirmé dans son opinion que Staline était « un maître chanteur aux exigences insatiables », il décida sur-lechamp que «la Russie devait être réduite à merci le plus vite possible ». Trois semaines plus tard, il rédigeait la «directive nº 21», donnant ordre à la Wehrmacht de l'« écraser en une brève campagne » dont la date de déclenchement allait être fixée au 15 mai 1941. Ce sera l'a opération Barberousse», ainsi baptisée d'après le surnom de l'empereur médiéval Frédéric le de Hohenstaufen, dont la légende voulait qu'il fût endormi quelque part en Thuringe jusqu'au jour où il ressusciterait pour rendre à l'Allemagne toute sa gloire passée.

Le Gensek, le secrétaire général, ne se

doutait de rien. Au début de janvier encore, Molotov allait signer avec l'ambassadeur du Reich un protocole secret aux termes duquel Berlin renonçait, contre 7 millions et demi de dollars-or, à toute prétention sur le sud de la Lituanie. Un mois plus tôt il avait informé Ribbentrop que Moscon acceptait ses propositions de partage du monde, sous réserve d'un certain nombre de concessions supplémentaires.

L'adhésion, suivie de son occupation par la Wehrmacht, de la Roumanie au pacte transferer trois des cinq divisions blindées de Roumanie en Pologne méridionale. Dès qu'ils apprirent la révolution serbe, ils décommanderent ce mouvement. Votre Excellence appréciera sans peine la signification de ces faits.»

Ces « faits » n'étaient pas précisément isolés. Au témoignage de l'historien soviétique Alexandre Nekritch, auteur, sous Khrouchtchev, d'une Armée rouge assassinée (1) qui lui valut d'être exclu du parti, c'est tous les jours que Staline trouvait sur sa table

accepta soudain un projet de délimitation de la frontière lituanienne qu'il avait long-temps refusé. Il déclara publiquement à l'ambassadeur d'Allemagne et à son attaché militaire : « Nous devons rester amis, vous devez désormais tout faire en ce sens... Naus resterons vos amis contre vents et marées....» Le 13 juin encore, l'agence Tass publiait un communiqué faisant état de « l'absurdité manifeste» (sic) des rumeurs sur l'imminence d'une guerre germano-soviétique, rumens attribuées « à une grossière manauvre de propagande des forces coalisées contre l'Union soviétique et l'Allemagne».

Et surtout il accéléra les livraisons de pétrole et de blé à destination du Reich. Peine perdue. Un dernier train, chargé à craquer, traversera la ligne de démarcation, à minuit, dans la nuit du 21 au 22 juin. A 3 h 45, c'est l'Apocalypse, au jour exact annoncé huit jours plus tôt, de Tokyo, par l'agent soviétique Sorge, dont notre vieil ami Robert Guillain a raconté l'histoire (2). Hitler fit tirer Mussolini du lit pour l'informatie de l'agent soviétique l'accept de l'informatie de l'accept de mer de la nouvelle, ajoutant que l'associa-tion avec l'URSS lui avait souvent « lourdement pesé» et qu'il se sentait désormais « quitte de ses souffrances morales ».

#### Un terrible choc

Staline, pendant plusieurs heures, s'obstina à croire qu'il s'agissait d'une provocation. Il interdit à ses troupes d'y répondre, comme à ses avions de prendre l'air. Ce n'est que le soir que les commandants de front furent autorisés à lancer des contre-ofsives, alors que les énormes pertes subies du fait de ces consignes suicidaires les avaient déja rendues impossibles. Effondré, le futur maréchal se terra pendant des iours, laissant Molotov appeler ses concitoyens à lutter contre l'envahisseur. Ils ignoraient l'un et l'autre que Hitler avait invité ses troupes à ne pas respecter les lois de la guerre et que des commandos spéciaux allaient être chargés, immédiatement derrière les combattants, de liquider juifs et

L'URSS mettra très longtemps à se relever du choc initial subi, et Staline cher-chera un moment, par l'intermédiaire de Beria et de la Bulgarie, puis par celui d'Alexandra Kollontaï, son ambassadrice à Stockholm, à conclure une paix de compromis avec Berlin.

- C'est que sa victoire finale, au début, était n'en moins qu'acquise. Il a fallu, pour la rendre possible, l'addition d'une série de facteurs : d'abord, bien sur, le formidable perdre près de vingt millions des siens dès lors qu'il fut clair qu'il se battait non pour une idéologie mais pour le soi même de la patrie, face à un envahisseur aux yeux de qui slave était un autre mot pour esclave; le fait que Staline ait rapidement compris que pour rallier la population il lui fallait exalter au maximum non pas le commu-nisme mais la «sainte Russie»; l'aide mas-sive des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne ; le retard déja signalé pris, du fait du coup d'Etat yougoslave, dans le déclenche-ment de l'opération Barberousse; et enfin la présomption de Hitler qui croyait venir à bout de son ennemi en quatre semaines et n'avait donc prévu pour ses troupes aucun équipement d'hiver.

Mais sa plus grande erreur fut peut-être d'avoir imposé à ses généraux, qui ne révaient que de marcher sur Moscou, une double offensive sur les ailes de leur dispositif, en direction des deux villes dont les noms lui paraissaient symboliser le mieux le régime qu'il voulait abattre : Stalingrad et Leningrad.

C'est là que la vague brune allait finalement, comme chacun le sait, se briser sur la formidable résolution des hommes. Qui se serait alors douté que la première de ces deux villes serait débaptisée par un des premiers successeurs de Staline, et que ce sont ses propres habitants qui décideraient, un demi-siècle après un siège interminable, de rendre à Leningrad son vieux nom, son nom allemand, de Saint-Pétersbourg?

ANDRÉ FONTAINE

1. Traduction française aux éditions Grasset, 1968.



sérieuses inquiétudes au Kremlin, mais celui-ci, paradoxalement, se rassura lorsque cette opération fut répétée, quelques semaines plus tard, en Bulgarie, Berlin affirmant qu'elle n'avait d'autre objet que d'empêcher une intervention des Britanniques en Grèce, où l'agression italienne, déclenchée en octobre 1940, marquait le

Hitler était effectivement déterminé à prêter main-forte sur ce front à son ami Mussolini, qui avait surestimé l'ardeur de ses troupes. Il ne se doutait pas qu'il allait compromettre ainsi ses chances de vaincre l'URSS. Pour frapper la Grèce, il lui fallait en effet traverser la Yougoslavie. Convoqué en catastrophe à Berchtesgaden, selon une méthode éprouvée, le prince-régent Paul accepta certes tout ce qui lui était demandé. Mais un groupe d'officiers le déposa purement et simplement le 26 mars 1941 et, avec la caution du jeune roi Pierre II, alors âgé de dix-huit ans, dénonça les accords passés avec le Reich. Le Führer, fou furieux, déclara à ses généraux : « Il n'y aura ni pourparlers diplomatiques ni présentation d'ultimatum : la Yougoslavie sera écrasée avec une rigueur impitoyable...» Et, du coup, il reporta de quatre semaines, qui allaient devenir cinq, l'assaut contre l'URSS, donnant ainsi toutes ses chances à celui qui, après avoir vaincu Napoléon, allait le vaincre à son tour : le général Hiver.

### Il n'est pire sourd...

Quelques jours plus tard, Churchill adres-sait à Staline le message suivant, reproduit dans ses Mémoires : « J'ai reçu d'un agent de consiance le renseignement certain que,

vices de renseignement ou de gouvernements étrangers faisant état des préparatifs allemands: on ne concentre pas sans se faire remarquer 153 divisions, nour de da parler des unités finlandaises, roumaines, 600 000 véhicules, 3 680 blindés, 7 184 pièces d'artillerie et 2 740 avions. A elle seule, la multiplication des violations de l'espace aérien soviétique aurait dû suffire à mettre la puce à l'oreille du plus distrait. Le commandement de l'armée rouge s'inquiétait d'ailleurs de plus en plus, et un certain nombre de mesures de précaution furent prises à son initiative. Mais le propre des esprits tortueux est que, à force de chercher à la parole la plus franche une explication sournoise, ils ont du mal à regarder la vérité en face.

Staline se posait certes des questions : à preuve le fait qu'il ait pris lui-même, le 6 mai, la direction du gouvernement. Mais de nombreux récits montrent que ce qu'il redoutait en réalité, c'était une « provocation ». Churchill, dont il n'avait jamais oublié l'attitude très favorable, en 1919, à l'intervention alliée dans la guerre civile russe, n'avait-il pas tout intéret à jeter l'Allemagne contre l'URSS? L'ambassade du Reich à Moscou, que Hitler, par mesure de précaution, avait laissée dans l'ignorance de ses intentions, n'avait-elle pas reçu instruc-tion d'attribuer aux manœuvres de la perfide Albion toutes les rumeurs qui courzient sur une imminente attaque de la Wehrmacht? La spectaculaire arrivée en Ecosse, un soir de mai, en la personne de Rudolf Hess, d'un haut dignitaire nazi venait nour-rir à point nommé les soupçons de ceux qui redoutaient que Londres et Berlin ne se réconcilient sur le dos des Soviétiques.

Toujours est-il que, pour le Géorgien,

rien n'était plus important, dans ce climat, que de se montrer aimable envers Hitler. Il lorsque les Allemands crurent tenir la You-2. L'Espion qui sauva Moscou, Editions du Seril, 1981. goslavie dans leurs filets, ils commencerent à "GRAND JURY" RTL - Le Monde dimanche 18h30 en direct sur **JACQUES** animé par Olivier MAZEROLLE avec André PASSERON et Philippe LEMAITRE (le Monde) Pierre-Marie CHRISTIN PREMIER MINISTRE DU GRAND DUCHÉ DU LUXEMBOURG et Janine PERRIMOND (RTL)

live controver du refugié po

ميدو أريهه وويا عم وجديها

IN COUNTY IS NOT IN

2 12 4 113

्रिक्षा ११६ हे । एक**ा का** 

Bill tottanta ta 🚁

garante de la compansa

Retire to servete

4 1 January 1 2 36

A TILL SAME

14 . Print ( 2012)

33 4 . A . S . S . S

<u>\_\_</u>#.553.

les Etats-Unis ne rec une Slovenie « ind

There is a second of the company of

i de teleple de legal alabere magent in Arbeitagen an with the service of the service of par M. Bethat you want The State Confessions on the Person to the Printer of the Person with the Person of the Person

Property the section of

Les Proposition & A. Carelle

# Vive controverse autour de l'expulsion vers le Gabon du réfugié politique marocain Abdelmoumen Diouri

M. Abdelmoumen Diouri, l'opposant marocain qui a été expulsé, jeudi soir 20 juin, de France vers le Gabon, « n'est pas en état d'arrestation mais est simplement interrogés, a déclaré, vendredi, M. André Mba Obame, ministre gabonais des droits de l'homme.

« Pour des raisons de sécurité, on ne peut pas dire où il se trouve mais il est bien arrivés, a-t-il ajouté, précisant que le gouver-

nement lui cherchait un « hébergement sûr ». L'expulsion de M. Diouri, qui doit publier, à la rentrée, un livre, intitulé A qui appartient le Maroc ?, était, selon un communiqué du ministère de l'intérieur, « une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ».

M. Philippe Marchand a estimé, de passage en Dordogne, que la sécurité de l'écrivain n'était aucunement menacée au Gabon, pays

qui entretient des relations très étroites avec

Cette mesure d'expulsion a provoqué stupéfaction et indignation dans le monde des organisations humanitaires. La section française d'Amnesty International a « insisté auprès des autorités françaises pour qu'elles obtiennent des autorités gabonaises toutes les garanties quant à la sécurité » de M. Diouri.

cats, parmi lesquels la Lique des droits de l'homme, SOS-Racisme, la CIMADE, la FEN. les Verts et la CGT, ont appelé à manifester, le lundi 24 juin, à 18 heures, à Paris, de la place Saint-Augustin au ministère de l'intérieur, pour inviter le gouvernement à « rapporter, sans

Le dossier rassemblé par la police française contre M. Abdelmoumen Diouri suffisait large-ment, selon le ministère de l'in-térieur, à justifier son expulsion vers le Gabon, jeudi soir 20 juin. Cette décision relève d'Etat, selon les proches de l'op-posant au régime d'Hassan-II et les organisations de défense des droits de l'homme.

Dans un communiqué, le ministère de l'intérieur a assuré que cette mesure était « une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ». Le porte-pasuréle de l'Étal ». Le porte-parole du Quai d'Orsay a ajouté de
son côté, que l'expulsion « s'est
faite en plein accord avec le
ministère des affaires étrangères » et que l'asile politique
« implique un devoir de réserve
qui ne mette pas en péril les relations extérieures de la France ».

Réfugié politique en France
depuis 1974, M. Diouri avait été
condamné à mort au Marge, en

condamné à mort au Maroc, en 1964, pour complot contre Has-san II. Ce dernier l'avait amnis-tié l'année suivante. M. Diouri était surveillé de près par la police française et les services spéciaux (DGSE et DST). Lui sont reprochées des « intelli-gences avec des groupes et des puissances étrangers, qui sont de nature à troubler la sécurité publique et à nuire aux intérêts

de la France ». Sont ainsi visés, primo, des contacts répétés avec les services secrets libyens, notamment à Tripoli. Secundo, un voyage à Bagdad pendant la guerre du Golfe, pour rencontrer des res-ponsables irakiens de haut niveau. Tertio, des rapports avec certains groupes paiestiniens, notamment le Front populaire de liberation de la Palestine (FPLP) de Georges Habache. A plusieurs

demandé à M. Diouri de mettre fin à ces activités. D'autre part, le ministère de l'intérieur indique que des sommes d'argent « considérables et injustifiées, venant de l'étranger » ont alimenté les comptes bancaires de

Jeudi 13 juin, une semaine avant l'expulsion, le ministre marocain de l'intérieur et de l'information, M. Driss Basri, avait rencontré, à Paris, son homologue français, M. Philippe Marchand. L'entretien avait notamment porté sur l'interpellation de trois ressortissants marocains à l'occasion des incidents de Mantes-la-Jolie (Yvelines), et, plus généralement, sur le pro-blème des jeunes Marocains dans les banlieues.

#### Tractations entre gouvernements

Des proches de M. Diouri croient savoir que des tracta-tions auraient été conduites entre les deux ministres afin d'infiltrer des Marocains dans les milieux maghrébins et de désamorcer les tensions sur le sol français. Ils rappellent que le roi Hassan II avait, au moment de l'affaire des foulards islami-ques de Creil, fin 1989, donné des consignes à ses compatriotes afin que les adolescentes renon-cent à porter leur voile.

D'où l'interprétation avancée par l'entourage de M. Diouri : celui-ci a été expulsé pour se concilier les bonnes grâces du souverain chérifien, un an après la publication, aux éditions Gallimard, du livre de Gilles Perrault, Notre ami le roi, qui, dénonçait les violations des droits de l'homme dans le royaume. M. Denis Pryen, directeur des éditions L'Harmattan,

l'ouvrage de M. Diouri – A qui appartient le Maroc? – est, quant à lui, formel : « La DST a fait pression sur M. Diouri pour qu'il ne publie pas ce livre contenant des données économiques sur la fortune de la monar-chie chérifienne. » Cette infor-mation est démentie au ministère de l'intérieur, où l'on affirme que le livre en question pourra être édité et diffusé en

Sept policiers en civil atten-daient M. Diouri devant son domicile de Neuilly, jeudi 20 juin. L'ancien compagnon de route de Mehdi Ben Barka avait été ensuite entendu dans les locaux de la DST, puis expulsé, selon « la procédure d'urgence absolue » (qui permet d'éviter une comparation devant une instance judiciaire), vers un pays qu'il n'avait pas choisi, le Gabon (1).

Son avocat, comme les associations humanitaires, craignent pour la sécurité de M. Diouri dans la mesure où le président gabonais, M. Omar Bongo, entretient des relations plus qu'amicales avec Hassan II, que sa garde personnelle est encadrée par des policiers marocains, et qu'il existe, entre les deux pays, une convention portant sur l'échange d'informations judiciaires, l'exécution des jugements et les conditions d'extradition. - ÉRICH INCIYAN

(1) Le 8 décembre 1987, à l'époque de (1) Le 8 decembre 1981, a repoque ue la cohabitation, quatorze Iraniens et trois Turcs, sympathisants du mouvement d'opposition iranienne, les Moudjahidins du peuple, expuisés de France selon la même procédure d' « urgence absolue » et « pour des raisons impérieuses de sécurité nationale » avaient été dirigés vers le Gabon. Plusieurs d'entre eux avaient entreoris sur place une grève de la faim

### Terrains, forêts, villas...

M. Abdelmoumen Diouri, l'écrivain marocain expulsé jeudi soir vers le Gabon, prétend dans son livre, A qui appartient le Maroc?, faire l'inventaire exhaustif de la fortune personnelle du roi Hassan II. Dans un entretien accordé en avril à l'hebdomadaire espagnol Cambio 16, il qualifiant son livre de « véritable bombe à retardement ». Selon M. Diouri, le roi possède le quart des terres cultivées au Maroc, soit 1,5 million d'hectares, qu'il se serait approprié au moment de l'indépendance. «Quand les paysans merocains se sont présentés avec leurs titres de propriété après la fuite des colons, l'armée a tiré. Depuis, per-

biens », déclarait l'écrivain à Cam- et un programme de développebio. Dans son livre, M. Abdelmoumen Diouri décrit les activités de l'Omnium nord-africain (ONA), le principal groupe privé marocain, dirigé par des proches du roi. L'ONA a un domaine d'action des plus variés : vente d'or, d'argent, de cuivre, etc., dont 70 % des bénéfices vont au roi, affirme l'auteur. L'ONA touche également aux assurances, au tourisme, aux usines de voitures, aux transports, aux cosmétiques, à l'immobilier, contrôle 40 % des trois premières banques marocaines, etc. Le roi possède aussi, selon l'auteur, quelques biens à l'étranger : Itte. - (AP.)

sonne n'a osé réclamer ses 2 000 hectares de forêt au Brésil. ment touristique de construction de 2 000 villas, vendues 1 million de dollars chacune, à Orange County en Californie, M. Diouri accuse également le roi d'être «le plus grand trafiquant de droque du monde occidental» et affirme même que le souverain cache dans son palais de Temara «l'un des plus grands laboratoires de transformation de pâte de cocaine». Enfin, il reproche au roi non saulement de s'enrichir mais

### PROCHE-ORIENT

ISRAËL: à propos des falachas

### Relance d'une polémique fondamentale entre synagogue et kibboutz

JÉRUSALEM

de notre correspondant

Manifestation, défilé devant le bureau du premier ministre, pas moins de huit motions de cen-(aucune n'aboutira), pugilats rhé-toriques à la télévision et dans tes colonnes des journaux : la classe politique israélienne vient d'être mobilisée par un de ces psychodrames politico-religieux qui, à intervalle régulier, animent le débat public à Jérusalem.

Objet de ce fraças : les falachas, ces quelque 18 000 juifs éthiopiens acheminés en Israel au moment où s'effondrait, à Addis-Abeba, le régime du colonel Menguistu. Ceux d'entre eux qui avaient réussi à s'échapper, au milieu des années 80, avaient déjà été au centre d'une retentissante polémique. Le Grand Rabbinat d'Israel les avait jugés « déjudaīsés » et entendait les «reconvertir», suscitant leur humiliation, leur colère et leur refus ombrageux. Cette fois, c'est leur ministre de tutelle, le rabbin ultra-orthodoxe itzhak Peretz, chargé de l'intégration des nouveaux immigrants, qui provoque le scan-

Lors d'un débat télévisé, le rabbin Peretz, d'origine marocaine, a tonné contre les «kibboutz athées» - «où les filles se promènent en shorts ultra-courts» -

et a annoncé qu'il entendait interdire qu'on y envoie les falaches. Il mais en aucun cas des jeunes a accusé les kibboutzniks impies de « vouloir détourner les falachas de la Torah et des commandements, de chercher à les dépouiller de leur âme juive». Il a comfalachas dans les kibboutz avec celui que connurent les juifs marocains dans les années 50, des immigrés, a-t-il dit, qui furent

« déculturés » dans une société à direction ashkénaze (juifs d'origine européenne), « forcés » à abandonner leurs valeurs traditionnelles par une classe dirigeante israélienne antireligieuse et socialisante et dont le kibboutz représentait, précisément, l'idéal.

### La gauche

Vieux débat en Israël. Mais le rabbin Peretz est allé plus loin, accusant les kibboutz d'avoir «pourri» toute une génération de jeunes immigrants marocains devenus, selon lui, des délinquents. L'allégation a fait bondir les kibboutzniks et tous les spécialistes de la question : s'il est vrai que les prisons israéliennes sont peuplées de jeunes séfarades, il s'agit, parfois, des crecalés» du circuit des écoles religieuses ultra-orthodoxes ou, le plus souvent, de ceux des milieux

les plus pauvres, victimes de la

carence de l'encadrement public, passés par le kibboutz.

En quelques mots, le rabbin Peretz a ravivé des plaies mai refermées et un double antagoparé le sort prétendument fait aux la la la la la la ranimé la menace d'un « Kulturkampf » (conflit culturel) en Israel.

> En s'en prenant au kibboutz, il visait une fraction très marginale de la société israélienne (sans doute moins de 4 % de la population) qui reste le symbole et le réservoir d'une élite (militaire morale, intellectuelle) et l'incamation des valeurs chères aux pères fondateurs. Venant de la part d'un rabbin ultra-orthodoxe, dont une bonne partie des jeunes fidèles sont exemptés du service militaire, l'attaque a suscité un

Toute l'opposition de gauche s'est mobilisée, ainsi qu'une par-tie de la droite. Objectif : boycotter et isoler le rabbin jusqu'à ce que le premier ministre, M. Itzhak Shamir, le chasse du gouvernement. Les orthodoxes veulent répliquer en boycottant, à leur tour, tous les produits fabriqués au kibboutz. Pendant que la bataille fait rage, quelques fala-chas ont, timidement, fait observer que personne, jusqu'e présent, n'avait jugé bon de solliciter leur opinion...

**ALAIN FRACHON** 

### Les Etats-Unis ne reconnaîtront pas une Slovénie « indépendante »

YOUGOSLAVIE: la visite de M. Baker à Belgrade

reconnaîtront pas la Slovénie en tant qu'Etat indépendant », a déclaré le chef de la diplomatie américaine, M. James Baker, lors d'une visite officielle de vinot-quatre heures, vendredi 21 juin, à Belgrade, où il a rappelé que ni la Maison Blanche, ni l'Europe ne toléreront l'éclatement de la Yougoslavie.

de notre correspondante

M. James Baker est venu à Belgrade pour faire part aux principaux responsables yougoslaves de l'inquiétude des Etats-Unis, mais aussi de l'Europe et des autres pays de la CSCE, face au danger que représenterait la désintégration du pays. . La crise yougoslave concerne désormais tout le monde, et en particulier les pays membres de la CSCE, car elle menace sérieusement de déboucher sur des conflits internes qui secoueraient, non seulement toute la région mais qui déstabiliseraient aussi l'Europe », a estimé M. Baker. Lors d'un premier entretien de deux heures avec le premier ministre, M. Ante Markovic, le chef de la diplomatie américaine a rappelé que Washington, comme la CEE, souhaitait un dénouement democratique et pacifique de la crise base sur le respect des droits de l'homme et des minorités ethniques et garantissant l'unité et l'in-tegrité territoriale de la Yougoslavie. Convaincu que les possibilités de dialogue n'ont pas été épuisées, M. Baker a souligné que la crise peut encore être résolue par de nouvelles négociations. Il a apporté son soutien aux réformes economiques et politiques qui ont été entreprises par le gouverne-

ment fédéral, en insistant sur la poursuite du processus de démo-cratisation du pays. « Les Etats-Unis sont prêts à aider la Yougo-slavie, a-t-il affirmé, à condition que la situation intérieure se nor-

Les Etats-Unis condamnent donc toute action pouvant inter-rompre le dialogue et annonce qu'aucune décision « unilatérale » ne sera acceptée. Les trente-quatre autres pays de la CSCE partagent autres pays de la CSCE partagent cet avis, ainsi que les pays limitrophes de la Yougoslavie, a indique M. Baker qui a mis en garde la Slovénie, qui doit se constituer en un Etat indépendant, le 26 juin. Pour le secrétaire d'Etat, les Slovènes ont le droit d'exprimer leur volonté d'indépendance, mais leur proclamation ne doit pas représenter un acte de sécession.

### Rencontre avec

l'opposition du Kosovo M. Baker a eu une série d'entretiens séparés avec les présidents des six Républiques qu'il a rencontrés séparément. Lors de ces discussions, le chef de la diplomatie américaine a apporté son soutien à la «plate-forme» proposètien à la «plate-forme» proposètien de la maridaine par la Bosnie et la Macédoine, estimant qu'elle représentait un compromis raisonnable. Les présidents de Croatie et de Slovénie ont rétorqué qu'ils ne renonceraient pas à se dissocier de la Yougoslavie dans les jours à venir. M. Franjo Tudjman a notamment expliqué que la Croatie ne faisait pas sécession mais qu'elle entamait, au contraire, un processus de dissociation au cours duquel elle comptait tenter de for-

mer une alliance d'Etats souve-

rains avec les Républiques qui le désiraient. M. Milan Kucan, le

président slovène, a affirmé pour sa part que le fait de devenir un État souverain et autonome ne

mettrait pas en péril la stabilité du pays, bien au contraire.

Si M. Baker n'a pas rencontré les représentants de la présidence collégiale yougoslave, il a consacré vingt-cinq minutes aux trois leaders de l'opposition albanaise du Kosovo, dont M. Ibrahim Rugova, leader de l'Alliance démocratique, qui lui ont déclaré qu'ils défendaient l'intégrité de la Yougoslavie, mais qu'ils ne voulaient pas, en revanche, être relégués au rang des minorités ethniques.

Le chef du gouvernement

M. Markovic, s'est, de son côté, adressé, vendredi, au Parlement fédéral pour mettre lui aussi en garde les Républiques qui tenteraient de désintégrer le pays. Il a annoncé que son gouvernement prendra «toutes les mesures dont il lispose» pour empêcher le redécoupage des frontières avant la conclusion d'un accord entre toutes les composantes de la Yougoslavie. Il s'oppose donc à la sécession de la Slovénie et de la Croatie qu'il estime « illégale et illégitime ». En dépit de ces aver-tissements, la Slovenie a annoncé officiellement que la cérémonie de proclamation de son indépendance aura lieu mercredi 26 juin.

### FLORENCE HARTMANN

M. Attali estime que « les scissions sont synonymes de sous-déve-loppement ». — Le président de la Banque européenne pour le développement et la reconstruction, M. Jacques Attali, a réaffirmé, vendredi 21 juin, à Belgrade qu'il était favorable au maintien de l'unité de la Fédération. Il a indiqué que « divisions et scissions sont synonymes de sous-développe-ment ». « Si la Yougoslavie veut coopèrer avec nous, nous l'aiderons », ·a affirmé M. Attali. -

### IRAK

### Pas d'assouplissement des sanctions de l'ONU

Le conseil de sécurité de l'ONU a confirmé, vendredi 21 juin, son intention de ne pas assouplir les sanctions actuellement en vigueur contre l'Irak, a-t-on indiqué de sources diplomatiques à New-York. Réuni en consultations, le conseil a également demandé au secrétaire général de lui faire rapport sur la façon dont l'Irak se conforme aux décisions prises à son encontre depuis l'occupation du Koweit. Aucum délai n'a été fixe à M. Javier Perez de Cuellar pour la remise de ce rapport. Lors de consultations précédentes, une majorité du conseil avait estimé qu'il était encore trop tôt pour assouplir les sanctions contre l'Irak, même pour des raisons humanitaires, comme le souhaitent Cuba et le Yémen. - (AFP.)

### Une majorité de la population serait favorable à un compromis territorial

Selon un sondage publié, ven-dredi 21 juin, par le quotidien Yédiot Aharonot (indépendant), 75 % des Israéliens sont favorables à un compromis territorial en Cis-jordanie et dans la bande de Gaza, en échange d'un traité de paix. Selon ce sondage, réalisé en mai sur un échantillon représentatif de 1 200 personnes, 96 % des personnes interrogées s'opposent tou-tefois au retrait d'Israel du secteur oriental de Jérusalem (anaexé en 1980) et 87 % refusent de restituer à la Syrie le plateau du Golan (annexé en 1981). 93 % excluent aussi un retrait de « tous » les territoires occupes et 79 % s'opposent à la création d'un Etat palestinien Par ailleurs, les autorités israéliennes ont, pour la première fois,

reconnu que quatre unités spé-

ciales de l'armée, composées de soldats déguisés en Palestiniens, opèrent en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, en étroite coordination avec le Shin Beth (sécurité intérieure). Selon un porte-parole de l'armée, « ces unités ont déjà arrêté des centaines de dangereux activistes, et leurs méthodes sont appelées à être appliquées sur une grande échelle, notamment dans les camps de réfugiés et dans les ruelles des quartiers populeux des localités palestiniennes ».

La télévision a diffusé un film consacré à ces unités. « Notre objectif, dit un soldat, est de capturer ou tuer ceux qui appartiennent au novau dur des irreductibles

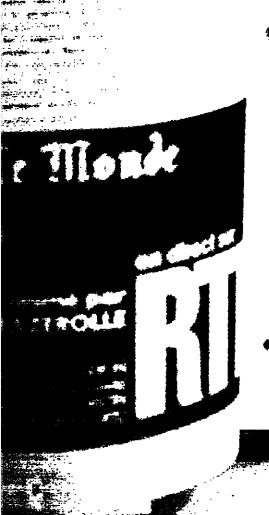

# E

DIPLOMATIE

Suite de la première page

- L'union économique et monétaire, cela consiste à se fixer un objectif, qui n'est pas réalisable tout de suite : avoir un jour une monnaie unique. C'est un objectif maintenant admis par tous les pays de la Communauté, sauf par le Royaume-Uni, qui participe cependant activement aux discussions. A cet égard, tout le monde est pret à tenir compte de la situation particulière du Royaume-Uni, qui est membre à part entière du système monétaire europeen depuis quelques mois seulement alors que la plupart des autres sont dans le SME depuis douze ans. Il ne s'agit pas de met-tre la monnaie unique en place demain matin. mais dans quel-ques années, à partir de 1996-1997. D'ici là, on peut pen-ser que les différences - par exemple en matière d'inflation auront été resorbées.

» Nous ne voulons forcer per-sonne, mais il ne faut pas nous empecher d'avancer. Nous nous sommes fixes un calendrier sur proposition du chancelier et du président Mitterrand, dans une lettre d'avril 1990, entériné par les Douze à Dublin, en juin 1990, et confirmé par le conseil euro-péen de Rome en décembre 1990.

» Ce calendrier prévoit de conclure, avant la fin de cette année, les deux conférences intergouvernementales, sur l'union économique et monétaire d'une part, sur l'union politique d'autre part. Ces deux conférences sont chargées d'élaborer un nouveau traité, qui englobera la monnaie et la politique étrangère et de sécurité. L'ensemble sera chapeauté par des institutions qui assureront à cette union efficacité, cohérence et légitimité démocrati-

« Un calendrier raisonnable et progressif»

- En Allemagne, la Bundesbank semble remettre en cause les bénéfices à attendre d'une union monétaire.

- Ce n'est pas la Bundesbank qui fait les choix politiques, c'est été, à plusieurs reprises, confirmés depuis avril 1990. Il est vrai qu'à nos partenaires européens veulentils vraiment avancer? Ne cherques pour reporter les écheances? Si l'on y refléchit, ces effervescences ne sont pas étonnantes. Nous sommes engages dans une entreprise d'une très grande difficulte, parce qu'infiniment plus ambitieuse que l'Acte unique. Je ne peux pas imaginer que des engagements pris et réaffirmés récemment puissent être remis en

- La France accepterait-elle d'étaler un peu ce calendrier? - Nous nous sommes fixé un calendrier commun. Nous sommes dans une première phase de l'union économique et monétaire. Nous entrerons dans une deuxième phase, elle aussi trans-itoire, au la janvier 1994. Il est déjà prévu au bout de deux ou trois ans et au plus tard le le janvier 1997 que nous déciderons si nous sommes prêts à entrer dans la troisième phase. Ce sera la der-nière au cours de laquelle sera créée la monnaie unique. C'est un calendrier raisonnable et très pro-

à la Maison Blanche avec le prési-

dent élu de Russie, M. Boris Elt-

rine, a annoncé la présidence dans

M. George Bush, au cours d'une conversation qui a duré une quarantaine de minutes, a également parlé de la « nécessité de conclure

un accord sur les START» (réduc-

tion du nombre des missiles

nucléaires stratégiques) et de la

« possibilité d'un sommet ». Le communiqué indique qu' « aucune date spécifique n'a été discutée ».

Pour ce qui est de la visite de M. Eltsine à la Maison Blanche,

M. Bush a indiqué à son interlocu-

teur qu'il avait eu « une bonne dis-

cussion axée sur les réformes politi-

ques et économiques en train d'être

appliquées en Union soviétique».

Le président américain, souligne le

objectif de conclure les négocia-tions préparatoires avant la fin de l'année. S'il fallait décaler le calendrier parce que tel ou tel pays a des élections, on ne ferait amais rien en Europe.

- La politique britannique a-telle changé entre Mr Thatcher et M. Major?

- Il y a eu un net changement de style, une volonté de ne plus être considéré comme le mauvais élève de la classe que l'on met au coin. Le Royaume-Uni ne veut plus rester sur le quai alors que le train part. Mais il y a certaine-ment dans ce pays une tendance générale à freiner le convoi ou même à l'empêcher de partir. Pourtant, on commence à voir une réelle évolution des esprits, spécialement chez les jeunes. Nous souhaitons que le Royaume-Uni soit complètement avec nous et l'évolution de leur opinion publique va dans le bon sens. Il est important de maintenir notre ver le rythme qui convient au plus grand nombre, mais certainement pas à renoncer à nos objec-tifs. D'ailleurs, c'est le meilleur moyen d'amener le Royaume-Uni à nous suivre et à se rapprocher de l'Europe puisqu'il ne souhaitera pas rester isolé.

- La réunification allemande ne freine-t-elle pas le processus ?

- L'Allemagne est évidemment très absorbée par cette tache immense. Mais les responsables allemands veulent situer cette unification sous un toit européen. Ce qui est important, c'est que les autres pays européens - en parti-culier la France - soient associés à ce processus de reconstruction. Nous sommes le premier investis-seur non allemand dans l'ancienne RDA. Cela dit, notre part est encore faible. Le gouvernement, et le premier ministre personnelle ment, font de gros efforts pour que nos entreprises aillent là-bas. Tous ces efforts renforcent la convergence de nos économies. Nous avons réduit à un demipoint notre différentiel d'inflation avec l'Allemagne, nous sommes d'intérêt qui est très comparable. Oui pensait qu'il aurait pu en être ainsi il y a dix ans, alors que l'écart d'inflation entre la France et l'Allemagne était de huit

- A quoi ressemblera la future Banque centrale euro-

- La Banque centrale européenne sera totalement indépendante pour la gestion de la monnaie unique dans la phase finale. Notre accord est acquis là-dessus depuis près de deux ans. Nous discutons dans le détail des modalités de cette indépendance : processus de nomination, durée du mandat, etc. Il est important aussi que la Banque centrale n'empiète pas sur la responsabilité du pouvoir politique, qui est responsable des choix économiques,

- Quel est l'enjeu le plus important du prochain conseil de Luxembourg? .

- Ce conseil doit engranger tout ce sur quoi nous sommes déjà d'accord. Et l'acquis des négocia-tions, grace en particulier à la présidence luxembourgeoise, est important. Ce sommet européen impulsion sur les trois ou quatre

celles-ci, qui n'aident pas seule-ment l'URSS, mais sont bénéfi-ques pour l'ensemble de la com-

Enfin, les deux dirigeants ont également abordé le prochain sommet du G-7 à Londres où le prési-

dent soviétique doit rencontrer les

dirigeants des sept pays les plus

industrialisés à l'issue de leur réu-

nion à la mi-juillet, ajoute le com-muniqué. – (AFP.)

□ Prochaine visite du chancelier

Kohl à Moscou. - Le président Mikhail Gorbatchev doit recevoir

le chancelier allemand Helmut

Kohl, mardi 25 et mercredi

26 juin, à Moscou, a annoncé

l'agence non officielle soviétique

munauté internationale.

M. Bush a rendu compte à M. Gorbatchev

de sa rencontre avec M. Eltsine

Le président George Bush a appelé vendredi matin 21 juin au téléphone le numéro un soviétique, M. Mikhail Gorbatchev, pour lui faire part de sa rencontre la veille de sa rencontre la veille de la Mairon Planche que le président de la Mairon Planche de la Mai

questions importantes qui restent tricht en décembre. Car si l'on reportait toutes les décisions à la fin de l'année, il y aurait un ris-que évident de trop charger la

> « Ni exclusion ni droit de veto»

- Envisage-t-on une Europe économique à deux vitesses pour l'union économique et

monétaire ? - Votre question pourrait être formulée d'une autre manière. Comment donner aux pays qui ne sont pas tout à fait prêts la possi-bilité de venir se joindre aux autres plus tard? Nous ne voulons pas d'une Europe à deux vitesses. Nous ne voulons exclure personne a priori, le corollaire étant que personne ne doit avoir un droit de veto. Il faut donc prévoir, pour les pays qui ont besoin de temps, des solutions de transition, des formules temporaires de déro-gation. Nous avons l'habitude dans la Communauté de ce genre de situation. Lorsque nous avons. en juillet 1990, d'instaurer la liberté de mouvement des capi-taux, certains pays ont bénéficié de délais supplémentaires.

temps?

- D'abord les pays qui ne sont pas dans le mécanisme de change du SME, ou bien ceux dont le niveau de développement écono-mique est inférieur à la moyenne de la Communauté : la Grèce, le

- Qui a besoin de plus de

Portugal, par exemple. - C'est un retour à l'Europe

des Six? - Pas du tout. Un pays comme l'Irlande n'a pas de problème, il est dans le SME et la livre irlandaise se tient bien. Même chose pour le Danemark. Nous souhaitons que tout le monde signe ce traite à la fin de l'année, quitte à trouver ensuite des modalités pratiques pour que les uns et les autres puissent veair s'agrèger à l'union au moment où ils seront prêts. Je ne vois pas de raisons de grossir ce problème.

- Et l'union politique? L'union politique, c'est l'ensemble constitué par l'achèvement du marché unique, l'union écono-mique et monétaire et trois éléments très nouveaux : la citoyenneté européenne, la coopération en matière de police et de justice et la politique étrangère et de sécurité. Ce dernier thème sera sans doute une des questions principales débattues au sommet

« Pas de défense commune demain matin »

- Qu'aurait fait la France dans la crise du Golfe s'il y avait eu une politique commune européenne qui risquait de se ramener au plus petit dénominateur commun?

 Nous n'aurons pas une politique étrangère et de sécurité, encore moins une défense, commune demain matin. N'appliquons pas par conséquent une hypothèse future à une situation

On peut éprouver une certaine déception, et même une frustration par rapport à ce que l'on espère de l'Europe. Mais je consi-dère que les réactions après la guerre du Golfe ont été plutôt encourageantes parce qu'elles ont justement montré l'urgence et la nécessité de s'atteler à l'Europe politique. Certes, je ne sous-es-time pas les difficultés car je refuse l'Europe incantatoire ou la méthode Coué. Il faut partir de notre réalité, fondée sur notre diversité. Notre nation a mille ans. L'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie ont aussi leur histoire et leur culture. Notre atout, c'est que pour la première fois, nous voulons faire l'Europe entre égaux. Toutes les entreprises pré-cédentes ont été impérialistes et se sont soldées rapidement par un échec. La construction européenne n'est pas une idée neuve. C'est la façon de faire qui est nouvelle, en étant pacifique et démocratique.

- Comment vovez vous le dossier de la sécurité commune après la dernière réunion de l'OTAN?

- Les pays membres des organes militaires intégrés, dont la France ne fait pas partie, ont pris quatorze décisions de modernisation en ce qui les concerne. Mais ce qui nous concerne, nous plus directement, c'est que, pour la première fois dans une réunion de 'OTAN. l'idée d'une identité européenne de défense est reconnue et mentionnée.

- Est-ce une si grande victoire 7

- Par rapport à certaines volontés qui se proposaient d'interdire cette perspective à l'Europe, c'est déjà un pas en avant. Mais il faut le confirmer dans le traité sur l'union politique. L'Europe ne peut en effet pas avoir une politique etrangère sans la perspective d'une défense commune. Nous voulons le maintien d'une bonne alliance entre l'Europe et l'Amérique du Nord, mais l'Europe a le droit d'avoir un jour une identité en matière de défense; ce n'est pas incompatible avec l'alliance atlantique, au contraire.

- 11 semble que plus on avance dans la construction européenne, plus on arrive aux vrais problèmes — industrie, sécurité, monnaie, — plus les divergences entre les pays apparaissent d'ordre politique.

- Vous avez raison, mais cela tient au fait qu'on aborde main-tenant des éléments qui sont au cœur des souverainetés nationales. De fait, nous allons vers un sys-tème de souveraineté partagée. On n'abandonnera pas sa souveralneté, on la partage, et uniquement dans les domaines où l'on pense qu'on sera plus fort collectivement que seuls. Il ne s'agit pas de transférer aveuglément notre sou-veraineté nationale à je ne sais quelle technocratie indistincte. Il s'agit de partager la décision avec les onze autres Etats membres, selon les procédures de la Com-



munauté, lorsque aous jugcons qu'il est de notre intérêt de procé-der ainsi. Les accords de Schen-gen illustrent bien cela. On n'a pas cherché à tout harmoniser, encore moins à tout uniformiser; mais on a identifié les domaines où l'on a intérêt à prendre des décisions en commun. Même chose pour l'UEM, où il restera une très grande place pour les

> « Combattre le protectionnisme»

 Le gouvernement appelle de ses vœux une politique industrielle européenne mais on a l'impression qu'on bute sur des conceptions différentes, entre les pays libéraux (la Grande-Bretagne, voire l'Alle-magne) et les pays plus latins, comme la France ou l'Italie. Quel peut être le visage d'une politique européenne indus-trielle ?

- Nous ne pensons pas que l'Europe se limite aux seules ins-titutions. Nous voulons que cette Europe-là s'inscrive dans la réalite, c'est pourquoi nous demandons qu'il y ait une stratégie industrielle entre Européens, qu'il y ait aussi une Europe sociale, qu'il y ait une politique commune sur l'environnement ou la recherche. Nous voulons forte-ment ces développements concrets de la construction européenne.

» Cette stratégie doit aussi viser à obtenir de nos partenaires extérieurs les mêmes avantages que ceux qu'ils obtiennent de nous grâce à l'achèvement du marché unique; cela s'appelle la réciprocité. Le marché unique offre des possibilités supplémentaires à nos partenaires étrangers : par exemple, une banque américaine peut s'installer partout en Europe en demandant une scule autorisation dans un seul pays; quand nos banques veulent aller aux Etats-Unis, il faut demander l'autorisa tion dans les cinquante-deux Etats. Nous disons donc à nos partenaires que nous sommes dans une optique d'ouverture, mais pas à sens unique. Le pro-tectionnisme existe partout, nous avons pour objectif de le combattre, mais nous ne voulons pas être les seuls à le faire.

- Une politique industrielle c'est autre chose.

- Ce qui est important, c'est que comme cela se fait au Japon, nous puissions avoir entre les pouvoirs publics - nationaux et communautaires -et les entreprises, une définition des priorités à moven terme. Dans des

domaines d'avenir comme l'électronique, en particulier les composants, il nous faut définir en commun les secteurs précis dans lesquels nous avons intérêt à mettre au point une stratégie industrielle sur plusieurs années. » Aujourd'hui, il faut poursui-

vre les recherches sur les produits nouveaux. Prenez la voiture électrique où, nos entreprises -Renault et Peugeot - sont bien placées. D'ici trois à cinq ans, certaines grandes villes européennes, à cause de la pollution, interdiront la circulation automoserons gagnants. Ce type de stra- dépasser.

tégie dépend de la volonté des entreprises, à coopérer entre elles. Le gouvernement français, M= Cresson en premier lieu. encourage les coopérations euro-

> « Battons-nous et nons gagnerous»

– Est-ce que vous ne craignez pas que les gens ne retiennent du discours cresso-nien que les accents un peu démagogiques, le côté nationa-liste, antijaponais.

 Je ne crois pas que l'on puisse dire qu'Edith Cresson a une attitude défensive, au contraire. Elle ne dit pas: replions-nous sur nous-mêmes. Elle dit : mettons-nous en mesure de faire aussi bien que ceux qui sont les meilleurs. En prenant l'exemple de l'Allemagne et du Japon, c'est un hommage que l'on rend à leur réussite. M™ Cresson traduit l'objectif qu'a tracé le pré-sident de la République à l'ensemble du pays : ne baissons pas les bras devant les difficultés, nous sommes un grand peuple; nous avons des ressources, battons-nous et nous gagnerous. L'objectif 1993 est à notre portée.

- On a l'impression que cette
politique industrielle de la fran-caise » que vous souhaitez voir adopter par Bruxelles bute sur le traité de Rome qui interdit toutes les aides à l'industrie. Ne faudrait-il pas modifier le traité de Rome? traité de Rome?

- Si nous voulons réussir dans ces domaines, il faut que nous, Français, abandonnions notre péché mignon qui consiste à vou-loir tout écrire et à vouloir avoir des textes qui ne sont pas appliqués. Des instruments existent déjā, pour peu qu'on ait la colonic de les atiliser.

- Faut-il aider l'Union sovié-

- Nous avons intérêt à aider l'Union soviétique parce que nous avons intérêt au succès des réformes démocratiques et économiques dans cet immense pays. Rien ne serait plus inquiétant que de le voir sombrer dans l'anarchie ou le chaos. La question qui se pose ne concerne donc pas le principe de l'aide, mais le moyen d'éviter qu'elle ne soit gaspilice. Le président Mitterrand a beau-coup insisté pour que M. Gorbatchev puisse venir à Londres en juillet à l'occasion du sommet des sept; jusqu'ici, il n'y a jamais M. Gorbatchev qui est done invité à une vraie réunion de tra-

- Vous admettez l'idée que l'on ne peut pas aider M. Gor-batchev d'une manière tant soit peu efficace tant que l'on n'a pas une nouvelle répartition des pouvoirs entre les Républi-

- il y a une très grande diffé-rence entre l'état d'esprit qui consiste à dire : ne faisons rien, n'aidons pas tant que tons les problèmes ne sont pas réglés, et le nôtre que je résumerai ainsi: il faut aider pour que les problèmes se règlent. Le principal travail à faire est de définir comment l'aide pourra être le plus utile aux

- Il faut aider pour que les réformes se fassent, donc pour vous, il faut aider avant que les réformes soient faites.

- Il faut aider certainement pour que les réformes réussissent. c'est une condition.

- En aidant vous aidez le centre qui ne veut pas les réformes, d'autant que c'est le seul interlocuteur que vous

- Ce n'est pas notre seul interlocuteur. Nous voyons aussi les représentants des Républiques. Nous disons simplement que nous ne voulons pas ajouter à la complexité de relations, qui sont d'ail-leurs en train de se redéfinir. Cela regarde les Soviétiques et les dirigeants des Républiques, c'est à eux de définir un schéma qui soit suffisamment clair.

«La confédération offre un cadre à tous»

- Seriez-vous favorables à une association de l'URSS au Fonds monétaire international?

Nous sommes pour que l'Union soviétique soit partie pre-nante de toutes les institutions économiques et financières inter-nationales. Nous avons beaucoup insisté pour qu'elle soit membre de la BERD et de son conseil d'administration. L'adhésion au Fonds monétaire international est un processus de longue haleine qui ne va pas immédiatement résoudre les problèmes.

- On avait dit que l'URSS ne interdiront la circulation automo-bile. A ce moment-là, si la voiture électrique est prête pour une utili-Or, déjà, M. Attali dit que c'est sation à grande échelle, nous un seuil que l'on pourrait

- Il faut savoir être souple dans l'application de ce genre de regles. L'objectif est bien que tous ces pays puissent continuer à avoir les financements dont ils ont besoin. On ne sait pas assez qu'ils recoivent des pays occidentaux, et principalement des membres de la Communauté européenne, des montants considérables, de l'ordre de 270 milliards de francs pour les trois ans qui viennent.

- Les déclarations du président Mitterrand repoussant a des dizaines d'années la date d'adhésion des pays d'Europe centrale n'ont-elles pas jeté un

- Le président Mitterrand a précisé sa pensée à Prague. Si la Communauté pouvait accueillir rapidement tous les pays de l'Est, ce serait idéal. Mais ce n'est pas possible parce que ces pays ne pourront pas se plier aux règles de la Communauté avant d'avoir accompli leurs réformes. S'ils entraient avant d'y être prêts, ils seraient laminés. A moins que la Communauté ne change de nature, c'est-à-dire renonce à être elle-même. Mais de cela, la France et certainement la majo-rité des Douze ne veulent pas.

- Vaciav Havel a dit très clairement jusqu'où le projet fran-çais ne peut pas aller.

- C'est votre point de vue. Moi je trouve qu'il a montré dans son discours de l'ambition et la volonté de faire des avancées concrètes, ce qui correspond à ce que nous voulons. Notre projet de confédération correspond à un double objectif. Le premier c'est d'avoir un cadre dans lequel tous les Européens puissent se retrou-ver pour parler à égalité des sujets qui leur sont communs.

» Ce lieu n'existe nulle part aujourd'hui. Entre la Communauté et chaque pays de l'Est, il y a soit des discussions bilatérales, soit des discussions avec la Communauté pour mettre en place des accords d'association. C'est très bien, mais cet exercice a ses limites propres : ces accords se passent en effet entre une puis-sance, la Communauté, de 340 millions d'habitants, et chacun de minons d'habitants, et chacun de ces pays pris individuellement, dont le plus peuplé, la Pologne, a moins de 40 millions d'habitants. Au Conseil de l'Europe, on ne peut aborder que certains problèmes en certains problèmes, en particulier, le respect du droit; à la BERD, on aborde

la coopération économique.

» Deuxième objectif, nous voyons bien, qu'il y a des coopérations concrètes et urgentes qui besoins sont immenses par exemple dans le domaine de l'environnement, dans les communications - routes, chemin de fer, inter-connexion des réseaux électriques - l'énergie, les mouvements de

> «La géographie ca compte!»

personnes ou les échanges cultu-

Mais ce sont les Tchécos-lovaques qui ont demandé que les Américains soient à Pra-

- Ils l'ont en effet demandé et nous l'avons accepté. Mais vous savez, nous n'avons pas d'a priori. Pourquoi, par exemple des historiens américains ne scraientils pas associés à la rédaction d'une grande histoire de l'Europe à laquelle songent certains universitaires de notre continent.

- On a l'impression que, pour la France, la CSCE doit être ramenée à la seule corbeille sécurité et qu'on oublie les cor-beilles coopération économique et échanges humains.

— La CSCE est un cadre irrem-

. . . .

plaçable pour le dialogue entre l'Europe et l'Amérique du Nord et aussi pour perfectionner les modalités de règlement pacifique des différends. Nous souhaitons aussi qu'elle définisse des garanties pour les minorités. Mais lorsqu'il s'agira de déterminer par où passe une autoroute entre Paris et Prague, ou comment on met en place un réseau moderne de trains à grande vitesse à travers le conti-nent, ce n'est pas à la CSCE que l'on règlera ce genre de pro-blèmes. Ceux-ci seront traités entre les pays qui seront directe-ment concernés. La géographie ça compte!

> Propos recueillis par JACQUES AMALRIC JEAN-PIERRE LANGELLIER et ÉRIC LE BOUCHER

> > (Publicité) -

RECTIFICATIF

Une erreur s'est glissée dans la publicité:

\* Liberté pour Duong Thu Huong » (le Monde daté 21 juin 1991). Il fallait lire:

· Les Éditions des Femmes et les Éditions de l'Aube »

March But West

The State of the California State of the State

า และระบบ (วิทยาลัก**ลา**ัด

The growing area of the office talence

and the second of the second o

the end of the second of the second

医唇面的 的复数医乳头线病 化 rien, war gagetelitete. Begit

and the Springers of Large.

- Chiprith Spinished more a statement in a

بتنهمون وويه هو بعدد الدري and the second of the second o where the advantage to the A

THE PART OF THE PART WAS APKERS - TERRITORNESS

The second second

THE WAR SHOWN BORNE ويهيون والمجاورة والمنازع THE LAND AND PROPERTY.

する マスタ(金製品)様

Driver Done A Substitute of the second

### CHILI

## Une soixantaine de prisonniers politiques font la grève de la faim depuis le 30 mai

SANTIAGO-DU-CHILI

de notre correspondant

Une soixantaine de prisonniers politiques, sur un total de cent cinquante, font la grève de la faim depuis le 30 mai. Soutenus par leurs compagnons d'infortune et par les partis de gauche, ils récla-ment l'adoption de mesures permettant leur prompte libération.

Après d'interminables tractations entre la coalition de centre-gauche et l'opposition de droite, le Congrès a voté, en mars, plusieurs lois visant à accélérer la procédure judiciaire, et a accordé au président Aylwin le droit de grâcier les militants d'extrême gauche incar-cérés sous le régime Pinochet. Les portes des prisons allaient-elles s'ouvrir pour les membres du MIR (Gauche révolutionnaire) ou du Front patriotique Manuel Rodri-guez (ancien bras armé du PC), auteurs d'attentats souvent meurtriers contre des militaires, et qui n'avaient pas bénéficié des ures d'élargissement prises en

Il n'en fut sien, « car les tribunaux n'ont respecté ni la lettre ni l'esprit des lois », déplore M. Car-los Margotta, qui dirige le département juridique de la commis des droits de l'homme. En effet, avant de pouvoir être grâciés par le chef de l'État, les détenus doivent d'abord être jugés. Or, vingt-cinq d'entre eux seulement ont été condamnés, le président Alwin ne s'étant, pour sa part, décidé a l'amnistie de onze détenus politiques que vendredi 21 juin, trois bonnes semaines après le début de la grève.

Si la loi n'était pas restée pratiquement lettre morte, l'instruction des autres dossiers aurait été close dans les quarante-cinq jours. Mais il aurait fallu, pour cela, décharger les juges afin de leur permettre de se consacrer aux procès politiques. En outre, les tribunaux militaires ne font montre d'aucun empressement à se dessai-

faveur des « prisonniers de pour les confier à la justice pénale, qui se déclare souvent incompétente. La liberté provisoire est de plus presque systématiquement rejetée par les magistrats.

> La séparation des pouvoirs étant ce qu'elle est, le gouvernement estime n'avoir d'autre recours que d'insister auprès des autorités judiciaires pour que la procédure soit accélérée. Estimant cette démarche insuffisante, les prisonniers politiques souhaitent qu'une nouvelle loi fixe un délai impératif à l'action pénale engagée par les tribu-naux. Mais le gouvernement n'est pas disposé à prendre le risque d'un affrontement avec la droite. « Nous n'accepterons aucune pression », affirme le ministre de l'intérieur, pour qui « la grève de la faim des prisonniers politiques ne tient pas compte de l'énergie déployée par le président de la République pour trouver une solu-tion à leur problème ».

GILLES BAUDIN

### RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

### Chasse aux immigrés clandestins haïtiens

**SAINT-DOMINGUE** 

de notre correspondant

Le ton monte entre Port-au-Prince et Saint-Domingue, tandis que la chasse aux émigrés clandestins haltiens a commencé sur le territoire dominicain. Jeudi 20 juin, le président dominicain Joaquin Balaguer a qualifié d'a absolument inadmissible » une note de protestation envoyée la veille par le ministère haîtien des affaires étrangères à la suite de la déportation de vingt-neuf adoles-cents qui travaillaient sur les plan-tations de canne à sucre. Port-au-Prince avait protesté contre la déportation, « une mesure unilaté-rale, adoptée sans concertation aucune avec le gouvernement hai-tien ». Dans sa réponse, lors d'une conférence de presse, le chef de l'Etat dominicain a affirmé que la note haîtienne « contredisait les principes les plus élémentaires du que pays est souverain et peut admettre qui il veut sur son territoire». Le président Balaguer a ajouté que le plan de déportation des Haîtiens en situation irrégulière qu'il avait annoncé la

semaine dernière « serait mené jusqu'à son terme» car, a-t-il dit, sans ce a changement décisif de politi-que», la République dominicaine a risquait de perdre son identité

La plupart des commentateurs et des dirigeants politiques, y compris son vieux rival Juan Bosch, le dirigeant du principal parti d'opposition, ont applaudi au plan de déportation du président Balaguer. Profitant de ce climat d'union serrée parfois teilnés de vécable. sacrée, parfois teinté de xénopho-bie, le chef de l'Etat a annoncé la signature d'un accord avec le Fonds monétaire international la semaine prochaine, une mesure qui suscitait avant «l'affaire haïtienne » des menaces de grève générale et de mobilisation popu-laire.

Quelques voix isolées s'élèvent cependant pour mettre en garde contre les risques de dérapage. Lors des rafles organisées depuis quaranto-huit heures par l'armée, des havures out été signalées. Des des bavures ont été signalées. Des enfants nés en République dominicaine et qui, selon la Constitution de ce pays, sont dominicains, ont été séparés de leur famille. Des vieillards ayant travaillé plus de trente ans sur les plantations

sucrières ont été arrêtés, parfois sans menagement, pour être expul-sés vers Haīti où ils n'ont plus aucun lien. «Pendant des annèes, l'Etat dominicain a fait venir et exploité des illégaux haîtiens sur expulse des ineguax natives sur ses plantations sucrières et sur les chantiers de ses grands travaux. Il expulse maintenant ceux dont il n'a plus besoin», souligne l'avocat Ramon Antonio Veras.

En Haîti, où le ministre françai de la coopération, Mª Edwige Avice, vient d'arriver pour préciser les modalités de l'aide française, un afflux massif de rapatriés aurait des conséquences désastreuses au moment où le gouverne-ment du président Jean-Bertrand Aristide tente de raviver une économie moribonde.

JEAN-MICHEL CAROIT

### BRÉSIL

#### Limogeage du directeur des affaires indiennes

Le ministère de la justice a limogé vendredi 21 juin, le direc-teur de la Fondation nationale pour l'Indien (FUNAI), M. Canti-dio Guerrerio Guiramaes, à qui il reproche de ne pas avoir su arrêter le tracé des terres des Indiens lanomamis, dans le cadre de la commission mise en place en avril dernier par le président Fernando Color de Mello (le Monde du 24 avril). De son côté M. Guiramaes, remplacé par un autre res-ponsable de la FUNAI, M. Edivio Batistelli, s'est justifié en invoquant le manque de moyens. Ce limogeage coîncide avec des informations faisant état d'un retour des garimpeiros (chercheurs d'or) sur ce territoire alors qu'ils en avaient été chassés l'an dernier.

Par ailleurs, le ministère de la justice a annoncé l'envoi de deux cents policiers fédéraux dans l'État du Roraima, limitrophe du Vene-zuela, pour expulser ces garimpeiras et pour dynamiter les pistes d'atterrissage. Depuis 1987, plus de mille lanomamis (ils sont neuf mille en tout au Brésil et onze mille au Venezuela) ont succombé à des maladies apportées par les garimpeiros. - (AFP, Reuter).

### (Publicité)

Une découverte de la recherche suisse

### " L'angoisse des cheveux"

BÂLE - Entre l'avalanche des demandes et l'épuisement des stocks, il n'y a eu qu'un pas. C'est ce qui s'est passé récemment dans les pharmacies suisses, pour un produit contre la chute des cheveux. C'est en effet de Suisse qu'est arrivée la bonne nou-velle qui semble rassurer qui-

conque a des préoccupations

légitimes pour ses propres

cheveux.

Les laboratoires d'une société de Bâle (Cosprophar Labo), capitale de la chimie, ont mis au point une prépa-ration cosmétique avec une solution à 0,84% de Nicoténil (association de deux molécules et d'un vasodilatateur à usage topique). Testée par le professeur E. Fink du Therapy and Performance Research Institute d'Erlangen, la prépa-ration a révélé une efficacité particulière sur presque la totalité des sujets qui, pen-dant 4 mois, se sont soumis au test en appliquant la prépa-ration 4 fols par semaine. Seule gêne rencontrée dans l'application, une légère rou-geur d'une durée d'une heure

environ sur les zones traitées. Cette découverte, commercialisée sous le nom de Labo. arrive aussi chez les pharmaciens français, après que leurs collègues suisses se soient défendus à grand peine contre la vague des mordus de la chevelure à la recherche de la nouvelle préparation cosmétique.

### **AFRIQUE**

### **ALGÉRIE**

### 200 000 moutons australiens sauvent leur tête pour avoir perdu leur queue...

de notre correspondent

Faute de queue, quelque 200 000 moutons viennent de sauver leur tête en Algérie. Ces ovins chanceux avaient été importés d'Australie pour être sacrifiés durant l'Aīd-el-Kébir, l'une des deux grandes fêtes de la tradition musulmane, qui

est célébrée dimanche 23 juin. L'Aîd-el-Kébir (ailieurs appelée Aid-el-Adha) commémore le sacrifice d'Abraham, considéré par la tradition islamique comme le premier musulman. A cette occasion, et comme chaque année, deux à trois millions d'animaux seront égorgés. Rares sont les familles qui n'observent pas le rite, et, depuis plusieurs jours, les moutons convergent de toutes parts vers les lieux de rassemblement où les acheteurs viennent les choisir.

Craignant une pénurie et voulant peser sur les prix, les auto-rités avaient cru bien faire en achetant en Australie 200 000 bêtes qui viennent de débarquer. On s'est rapidement aperçu que les ovins de l'hémisphère austral, contrairement à leurs congénères algériens,

n'avaient qu'un ridicule petit bout de queue. Renseignements pris, les éleveurs australiens, qui avaient castré leurs moutons pour mieux les engraisser. leur avaient aussi coupé la queue pour que cette dernière ne puisse battre et infester la plaie après l'opération.

Ces moutons étaient-ils propres au sacrifice ? Oui, ont assuré certains docteurs de la loi islamique. Non, ont répliqué, tout aussi nettement, d'autres maux ne pouvaient être présentés déjà mutilés devant le sacrificateur. Vains débats. Car les moutons d'Australie ont été écartés après que la rumeur populaire eut indiqué qu'ils avaient été élevés en compagnie de cochons, et que l'absence de queue prouvait qu'ils étaient issus d'un croisement antre une truie et un bélier...

Les vendeurs de moutons algériens se frottent les mains : ils vendent leurs bêtes entre 7 000 et 8 000 dinars (2 300 à 2 600 francs), alors que le mouton australien était proposé à 3 000 dinars (1 000 francs).

**GEORGES MARION** 

### **EN BREF**

□ AFRIQUE DU SUD : amendement de la loi sur la sécurité inté-rieure. - Le Parlement a amendé, vendredi 21 juin, la loi sur la securité intérieure, pour réduire à dix jours la période pendant laquelle un suspect peut être détenu. Voté en 1982, l'Internal Security Act donnait à la police le security Act dominant a me ponter le droit de détenir une personne au secret pendant une durée illimitée, sa remise en liberté dépendant du bon vouloir des autorités. – (AFP.)

COLOMBIE: reddition de Roberto Escobar, frère du chef du cartel de Medellin. – Roberto Escobar, quarante-quatre ans, numéro deux du cartel de Medellin que dirigeait son frère Pablo Escobar, s'est rendu vendredi 21 juin aux autorités colombiennes et a été incarcéré à la prison d'Envigado (près de Medellin). Un autre trafiquant, Gustavo Gonzalez Florez, dont on ignore quelles fonctions exactes il occupait dans le cartel de exactes it occupant dams le carter de la cocaïne, s'est rendu en même temps que Roberto Escobar. Avec ces deux redditions, le nombre des membres du cartel de Medellin qui se sont rendus depuis mercredi der-nier s'élève à sept. - (AFP.) DEMAIN NOTRE SUPPLEMENT

Le Monde CHAMPS ÉCONOMIQUES

☐ GABON : nouveau gouverneo GABON: nouveau gouverne-meat. – Le premier ministre gabo-nais, M. Casimir Oyé Mba, a annoncé, vendredi 21 juin, la com-position de son troisième gouver-nement, qui compte 37 membres, dont la propre fille du président Bongo, M= Pascaline Bongo, nom-mée ministre des affaires étran-ches emplement du fils du gères en remplacement du fils du chef de l'Etat, M. Ali Bongo. Ce dernier a du quitter le gouvernement car il n'a pas trente-cinq ans, âge minimal requis par la nouvelle stitution pour être membre du cabinet. Quatorze ministres conservent leurs attributions anté-rieures, notamment les ministres de la défense, M. Martin Fidèle Magnana, et des finances, M. Paul Toungui. – (AFP.)

U KENYA: libération d'un oppo-sant. – M. Raila Amolo Odinga, fils d'un ancien vice-président kényan et avocat du multipartisme dans son pays, a été libéré de pri-son, vendredi 21 juin, après pres-que un an de détention sans juge-ment. Sa libération survient après celle de deux anciens ministres celle de deux anciens ministres, MM. Kenneth Matiba et Charles Rubia. L'arrestation, en juillet 1990, de ces trois opposants avait provoqué des émeutes sanglantes qui avaient fait au moins vingt morts. Ils étaient accusés d'avoir voulu créer un parti politique pour s'opposer à l'Union nationale africaine du Kénya (KANU, parti uni-que). - (AFP.)

# appelle

### Un dirigeant du FIS à «stocker des armes»

Le numéro deux du Front islamique du Sahtt (FIS), M. Ali Ben-hadi, a demandé, vendredi 21 juin, « au peuple de stocker chez lui toute arme qu'il trouverait, kalachniko ou explosifs», en réaffirmant que les militants islamistes ne « craignent pas l'armée». «L'armée n'est pas intervenue pour sauvégarder la démocratie, mais pour frapper le mouvement islamique», a-t-il ajouté dans son prêche à la mosquée El-Sunna de Bab-el-Oued, à Alger. M. Benhadj a, cependant, démenti une nouvelle fois les accusations selon lesquelles il serait impliqué dans la constitution de groupes armés chargés de « déstabiliser les institutions de l'Etat » algérien. Par ordonné aux maires islamistes de rétablir au fronton des mairies la devise républicaine - «La révolu tion par le peuple et pour le peu-ple» - que les élus du FIS avaient remplacée par la mention « Com-mune islamique ». – (AFP.)

### TUNISIE

### Amnesty International dénonce la détention illégale de militants islamistes

de notre correspondant

Amnesty International a demandė, jeudi 20 juin, aux autorités tunisiennes d'ouvrir une enquête sur le sort de « plus de soixante-dix personnes », qui seraient détenues au secret, voire torturées, en prison ou «dans les locaux mêmes du ministère de l'intérieur ». Selon l'organisation humanitaire, « des centaines de militants islamistes » et d'autres personnes ont été arrêtés « au cours des huit derniers mois».

qué, jeudi, une « réunion spéciale » à laquelle, avec plusieurs personnalités, a été notamment convié M. Moncef Marzouki, président de la Ligne tunisienne des droits de l'homme (LTDH). Vendredi, la Ligue a fait savoir qu'elle serait

autorisée à visiter des « centres d'arrêt et de détention ». Le chef de l'Etat a rappelé que le respect des droits de l'homme est « l'une des constantes fondamentales » de sa politique. Il a chargé un comité de vérifier la véracité des « allègations répandues faisant état de cer-tains abus ».

Auparavant, le président Ben Ali avait ordonné l'ouverture d'une enquête sur «les prétendues violations » des droits de l'homme. Le ministère a souligné qu'il considé-rait que « la propagation » de ces informations « constitue une atteinte gratuite à la réputation de la Tunisie ».

D'autre part, M. Ben Ali a créé auprès de lui un poste de conseiller principal chargé des droits de l'homme, qui a été confié à M. Sadok Chaabane, jusqu'ici secrétaire d'Etat à la recherche

MICHEL DEURÉ

## OCEAN INDIEN

### La crise s'aggrave à Madagascar

Suite de la première page

Jusqu'à présent, a-t-il déclaré en substance, le gouvernement a res-pecté l'entière liberté d'expression de chacun mais serait prêt, s'il y avait de nouveaux dérapages, à prendre ses responsabilités pour y mettre fin. Il faisait ainsi allusion à des accrochages entre manifes-tants et forces de l'ordre, jeudi, à Fianarantsoa et, vendredi, à Toamasina (ex-Tamatave).

Dans un deuxième communiqué, le ministre précisait qu'il n'existait qu'un seul gouvernement sur le territoire, élu au suffrage universel. A son avis, l'annonce d'un « gouvernement transitoire » constitue une propagation de fausses nouvelles, passible de pour-suites judiciaires. Le Comité des forces vives, qui groupe seize par-tis politiques et plus de cinquante organisations socio-professionnelles, a tout de même prévu de rassembler ses troupes, samedi, à «Tana», comme d'habitude sur la place du 13-mai-1972 (jour où 34 manifestants furent tués par la police au cours d'émeutes).

Vendredi, les protestataires (250 000 selon les organisateurs) s'étaient rassemblés devant le stade de Mahamasina. Cétait jour de marché et il fallait céder le pavé de l'avenue de l'Indépendance aux petits vendeurs, à ceux qui n'ont pas les moyens de participer à une fie, lui, le système actuel « qui quelconque manifestation puis- évite, à la fois, les débordements

excessif ».

qu'ils vivent, au jour le jour, de leur négoce. Délaissant la capitale qui s'apprête à fêter, le 26 juin, le trente et unième anniversaire de l'indépendance, le chef de l'Etat s'en est allé, vendredi, visiter une pêcherie dans le nord du pays avant de se rendre à Antseranana (ex-Diego-Suarez), siège d'une importante base navale. Pour refuser la réunion d'une

conférence nationale, M. Ratsiraka s'abrite derrière sa légitimité acquise lors de l'élection présiden-tielle de mars 1989 (62,71 % des suffrages exprimés), mais dont l'opposition conteste la régularité. «Si je cédais à ses revendications, je trahirais mes électeurs», a confié le chef de l'Etat, qui en est à son troisieme septennat.

Le chef de l'Etat s'en tient à la proposition d'amendement de la Constitution socialiste de 1975. qu'il a soumise à l'Assemblée nationale populaire (ANP), le 31 mai, initiative qui est un peu à l'origine de la mobilisation de l'op-position. «Ce n'est qu'un toilettage. explique le pasteur Andriamaniato. Nous exigeons une resonte de la Constitution et nous nions au president le droit de modifier, seul, la

loi fondamentale».

Le Front pour la défense du socialisme malgache, qui groupe tous les partis de la majorité, justifie, lui, le système actuel « qui d'un régime présidentiel à l'état pur et les déviations notoires et paralysantes d'un régime parlementaire

Dans la presse, le débat est ouvert. L'hebdomadaire catholique Lakroa part en guerre contre les amendements constitutionnels proposés par le chef de l'Etat : « On veut maintenir des principes marxistes tels que le centralisme démocratique, source d'innombrables abus», s'insurge M. Rasediniarivo. Celui-ci vitupère ce qu'il considère comme un renforcement des pouvoirs du président, qui serait « rééligible indéfiniment » et qui ne pourrait être démis de ses fonctions qu'en cas de haute trahison par un vote de l'ANP à la majorité des deux tiers. Est-ce de l'aveuglement ou de la provocation, se demande l'éditorialiste, en annoncant: « nous serions dans l'obligation d'appeler nos compatriotes à la désobéissance civile» si ce projet est voté.

L'opposition paraît bien décidée à aller de l'avant. Elle prendrait contact avec des « dissidents » de la majorité présidentielle pour obtonir, à tout prix, la convocation d'une conférence nationale. Une épreuve de force se prépare après ce durcissement du pouvoir, qui a, jusque-là, autorisé les manifestations. Sur les trottoirs de l'avenue de l'Indépendance, les vendeurs de lampions et de pétards sont de plus en plus nombreux, à quelques jours de la fête de l'indépendance. Date butoir symbolique pour l'opposition, qui espère bien, d'ici là, avoir renversé l'ordre des choses.

Jean Hélène

### M. Gorbatchev a mis en échec ses adversaires conservateurs

M. Gorbatchev a provisoirement mis fin, vendredi 21 juin, à la crise politique qu'avait fait naître la demande de M. Valentin Pavlov, son premier ministre, de se faire voter des pouvoirs spéciaux. L'examen de cette demande a été écarté par le Soviet suprême de l'URSS à une forte majorité (262 voix pour, 24 voix contre et 21 abstentions), après que le président soviétique, dans un dis-

"Vous êtes assis là totalement cou-pes de la realité", avait déclare M. Gorbatchev devant les députés.

«A l'heure où l'entente et la coopération entre les Républiques progres-sent, il y en a à qui cela ne plait pas. On les entend partout, dans la presse, aux plénums du comité central du Parti communiste. Tout cela nous fait perdre du temps, mais c'est sans doute ce qu'ils veulent, on le sait depuis longtemps », s'est-il exclamé, avant d'accuser le Parlement dans avant d'acciser le rarente dans son ensemble de rester « sous une cloche de verre». « Nous sommes arri-vés au moment où retarder [les réformes] reviendrait à signer un arrêt de mort», a-t-il dit encore.

Mettant en cause deux dirigeants

accusès «d'essayer de déstabiliser la coopération et la coordination entre le Soviet suprème, le cabinet des ministres et les dirigeants des Républiques». « J'appelle le Soviet suprème à ne pas se laisser faire», a-t-il dit. « Ils ne me font pas peur, la démocratie se poursuit et personne ne réussira à l'abattre; surtout pas les défenseurs de ces intérêts politiques étroits (...) Je me sens sûr de moi et je continuerai dans la même direction », a poursuivi la même direction », a poursuivi M. Gorbatchev, insistant sur le main-tien de sa politique extérieure « parce qu'on a besoin d'elle à l'intérieur ». A cours, eut violemment dénoncé les ceux qui lui reprochaient que le sort de l'URSS soit décidé à Washington, le président soviétique a répondu que « notre destin n'est décidé nulle part

sauf dans notre pays» . Quant à la demande de pouvoirs spéciaux de M. Pavlov, M. Gorbatchev a minimisé son importance tout en désavouant implicitement son premier ministre: «Paviov n'a pas cor-rectement évalué ce passage de son rapport», a-t-il dit. Ce demier prit ensuite brièvement la parole pour dire qu'il continuerait à travailler avec le président. Constatant l'absence de conflit entre les deux hommes, le Parlement a décidé qu'il

n'avait pas à se prononcer. Peu après, le président soviétique avait tenu à traverser les couloirs du Soviet suprême en compagnie des trois importants responsables qui du groupe conservateur Soiouz, M. Iouri Blokhine et le colonel Vic-tor Alksnis, M. Gorbatchev les a maréchal lazov, MM. Krioutchkov et

avaient clairement annoncé, lors de

leur récent congrès, qu'ils désigne-

raient leur propre candidat si

chrétiens-démocrates, qui avaient sou-

tenu sa candidature en 1986, étaient

taire général de l'association des

industriels, M. Herbert Krejci, n'a

son entrée à la CEE, ne peut se per-

par la majorité des Etats. La décision

de M. Waldheim a donc été accueil-

lie avec soulagement et satisfaction

dans les milieux politiques.

Pougo, respectivement ministres de la défense, du KGB et de l'intérieur. les remarques de Mikhaïl Gorbatchev, qui, après avoir repris à l'intention des journalistes ses attaques contre les conservateurs, a affirmé qu'il n'y avait « aucune contradiction insurmontable » entre les divers programmes de réforme économique actuellement en discussion. Ses services mettent actuellement au point «une synthèse du plan anti-crise du gouvernement soviétique, du programme mis au point aux Etats-Unis par l'économiste Gregori Iavlinski [un réformateur radical], des recommanlations du Fonds monétaire international et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développe ment», a-t-il dit, selon l'agence TASS, ajoutant que cette synthèse sera «le programme du président, avec lequel j'irai au sommet de Londres» des

Ce projet de synthèse a été toutefois mis en doute par M. lavlinski. Rappelant au cours d'une conférence de presse qu'une précédente tentative de ce genre, à l'automne dernier, avait conduit à une grave crise politi-que, l'économiste s'est dit surpris par l'idée d'une fusion de son plan radical avec celui, plus modéré, du premier ministre Pavlov. «Je ne sais pas comment on peut le faire», a-t-il dit. - (AFP, Reuter.)

sept pays industrialisés.

### GRANDE-BRETAGNE

### La fin des «trotskistes» de Liverpool

LONDRES

de notre correspondant

Liverpool est revenue en une journée, mercredi 19 juin, au centre de l'attention des Britanniques. Ce n'est pas à cause du football, mais parce que l'admi-nistration municipale de cette grande cité industrielle et por-tuaire du nord-ouest de l'Angleterre donne, une fois de plus, des signes inquiétants de fati-gue. On ne ramasse plus les ordures depuis des semaines. Les fossoyeurs et les croquemorts, même les employés du crématorium, se croisent les bras. Il s'agit d'une grève très dure, qui rappelle de visux sou-venirs aux Britanniques. Elle a aussi pour particularité d'opposer des employés municipaux syndiqués, soutenus par les trotskistes locaux, à une maine travailliste modérée.

Douze mille tonnes d'ordures ménagères se sont accumulées et la mairie a décidé qu'il n'était plus possible de continuer ainsi. Elle a signé un contrat avec une firme française (ONYX UK, filiale britannique de la Générale des eaux) pour nettoyer les rues de la ville et reprendre l'adjudication du ramassage des déchets ménagers. Le leader du Parti tra-

vailliste, M. Neil Kinnock, est vanu mercredi à Liverpool pour soutenir la décision du maire, M. Harry Rimmer, de ne pas céder aux revendications des grévistes et de recourir aux services de la firme française. M. Kinnock a également fait du porte-à-porte dans une circonscription de Liverpool, tradition-nellement travailliste, où doit avoir lieu le 4 juillet une élection partielle qui aura valeur de test pour la popularité du Labour à quelques mois des élections générales prévues désormais pour le printemps prochain.

#### Le symbole de la «gauche dure»

Liverpool est, bon gré mal gré, un symbole. La « gauche dure » travailliste, traversée de courants communistes, surtout tronskistes, a été jadis au pou-voir à la mairie, et le retour à un travaillisme plus modéré ne s'est pas fait sans peine. Procès, coups et blessures, intimidations de conseillers municipeux, corruption ouverte ont été quelques-uns des ingrédients de ce cocktail qui permet à la presse conservatrice d'affirmer que le Labour n'a toujours pas exorcisé

marasme industriel qui a frappé tout le nord de l'Angleterre, et la ville commence à être nettement mieux administrée que du temps de la «gauche dure». Les troskistes, alliés pour un jour aux démocrates-libéraux, ont ainsi voté mercradi, lors d'une séance du conseil municipal, le réembauchage de quatre-vingtquatorza employés licenciés par la mairie travailliste modérée. Celle-ci avait procédé, au début de l'année, à environ un millier de licenciements. Sept cents d'entre sux ont été acceptés per les intéressés auxquels des solutions diverses (départ en préretraite, réembauche dans d'autres emplois municipaux) avaient été

La grande affaire est évidemub elsnoitsa egemi'l tnem Labour. M. Kinnock joue à fond sur le nouveau visage, modéré et gestionnaire, qu'il a donné au vieux Parti travailliste, il est prêt pour cela à toucher à des tabous tels que le licenciement de vieux travailleurs et l'appel à des firmes privées étrangères en matière de gestion municipale.

DOMINIQUE DHOMBRES

AUTRICHE: isolé et critiqué par la classe politique

### Le président Waldheim renonce à briguer un second mandat

Le président autrichien, M. Kurt tuel second mandat de M. Wal-Waldheim, a annoncé, vendredi dheim. Les sociaux-démocrates soir 21 juin, à la télévision qu'il renonçait à se représenter à l'élection présidentielle de 1992. Élu le M. Waldheim se représentait. Les 8 juin 1986, avec 53,9 % des voix, pour six ans, le chef de l'Etat a pris sa décision « après mûre divisés, mais beaucoup ont déconréflexion, dans l'intérêt de l'Au- seille publiquement au président de riences des années passées».

VIENNE de notre correspondante

Agé de sorvante douze ans, le pré-sident a admis que durant les cinq dernières années « Il avait subi maintes épreuves, difficultés et décep-tions (...) Les controverses sur ma per-sonne en Autriche et à l'étranger, a-t-il dit, m'ont fait souvent mal». Ancien secrétaire général des Nations unies (1972-1981). M. Waldheim avait été l'objet de vives critiques en raison de son passé controversé dans ses adversaires, qui l'accusaient aussi d'avoir été impliqué dans des crimes de guerre, qu'il n'avait « fait que son devoir » — une phrase qui lui avait valu les plus sévères reproches.

Une commission internationale d'historiens avait tenté de faire la lumière sur les activités du lieutenant Waldheim dans la Wehrmacht. Elle lui a reconnu une «certaine culpabi-lité morale» notamment dans les exactions commises par l'armée hit-lérienne dans les Balkans où il était stationné. Selon cette commission, l'officier Waldheim «était au courant v des atrocités commises notamment contre les juifs et les partisans dans les Balkans, ce que le président avait toujours nié. Les historiens lui avaient également reproché d'avoir tenté de aminiminiser» ses activités dans l'armée et une a perte de

### Le voyage à Bagdad

M. Waldheim s'était senti person-nellement disculpé mais il restait isolé dans sa résidence de la Hofburg. Après la décision du gouvernement américain de le mettre sur la liste des personnes «indésirables» aux Etats-Unis, aucun chef d'Etat occidental n'a voulu le rencontrer. Ses quinze visites officielles à l'étranger l'ont conduit uniquement au Vatican, au Proche-Orient et en Extrême Orient, Israël n'est plus représenté à Vienne par un ambassadeur.

En août 1990, le président Waldheim avait provoqué une nouvelle vague de critiques dans le monde lorsqu'il avait « libéré » les Autrichiens retenus en otage par Saddam Hussein avec plusieurs milliers d'autres ressortissants occidentaux. La presse lui avait reproché à l'époque d'avoir trahi la coalition internationale qui refusait de négocier avec le dictateur irakien. En Autriche cependant, il avait été accueilli triomphalement à son retour de Bagdad.

Dans la classe politique, un pro-fond malaise s'est fait sentir ces der-

### POLOGNE Les Soviétiques ont rendu une partie des archives d'Auschwitz

L'URSS a remis, vendredi 21 juin, à la Pologne quatre des quarante-six volumes d'archives allemandes du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau. Ces archives avaient été emportées par les Soviétiques en 1945, à la libé-ration du camp, et étaient récla-mées depuis plus de vingt ans par Varsovie. Pour la première fois, des historiens du musée d'Ausves nationales de la révolution d'octobre et aux Archives centrales pas mâché ses mots en déclarant que d'Etat jusqu'ici fermées aux chercheurs étrangers. Les Archives cen-trales conservent en particulier des l'Autriche, qui s'apprête à négocier mettre d'avoir un président boycotté documents allemands émanant des Waffen SS sur la construction du camp entre 1940 et 1944 avec des études techniques et sinancières, des correspondances avec les entreprises allemandes et les regis-WALTRAUD BARYLI tres de décès. - (AFP.)

### Londres construira son propre char de combat

Après trois ans d'examen du dossier, le gouvernement britanni-que a choisi le char Challenger 2 du groupe Vickers pour équiper le corps blindé de l'armée de terre britannique. Ce char de conception nationale était en compétition avec le char MI Abrams américain, le Leclerc AMX du groupe français GIAT-Industries et avec la possibilité d'acheter d'occasion des Leopard à l'Allemagne, qui doit s'en débarrasser dans le cadre des accords Est-Ouest de désarmement classique en Europe.

Le contrat, qui représente une dépense de 400 millions de livres (quelque 4 milliards de francs), prévoit la commande de 140 exemplaires du Challenger 2 et la modernisation de 420 Challenger I aujourd'hui en service en Grande-Bretagne. Dans le même temps, l'armée de terre retirera progressivement tout ou partie de ses 830 chars Chieftain, dont cer-tains ont plus de trente ans d'âge. lenger 2 commenceront après 1993.

Vickers avait reçu en 1988 un contrat (portant sur quelque 90 millions de livres, soit 900 mil-lions de francs environ) pour mettre au point les prototypes de ce nouveau char. D'une masse de 63 tonnes, le Challenger 2 est propulsé par un moteur diesel de I 200 chevaux (il atteindra une vitesse inférieure à 60 kilométres à l'heure) et il est armé d'un canon de 120 mm.

Ce contrat doit donner du travail à 1 700 personnes chez Vickers qui escompte proposer son char à l'exportation et, principalement, au Proche-Orient, à la Challenger 2 équipera l'une des trois brigades britanniques au sein de la nouvelle force de réaction rapide de l'OTAN, les deux autres déconomique européenne brigades ayant des Challenger ! modernisés. Le PDG de Vickers, diplomatiques. – (AFP.)

Les premières livraisons de Chal- Sir David Pastow, a expliqué que le Challenger 2 est « le meilleur char du monde». Ses rivaux font valoir, en revanche, que le choix gouvernemental s'explique par des considérations industrielles et sociales en Grande-Bretagne - le maintien du potentiel de Vickers et non par des raisons techniques et financières de libre concurrence en Occident.

> a ALBANIE : Lénine débononné. ~ La statue de Lénine, au centre de Tirana, a été enlevée de son socle dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 inin sur décision des autorités. Elle a été déboulonnée à la veille de l'arrivée du secrétaire d'Etat américain, M. James Baker. Par ailleurs, Tirana et la Communauté économique européenne ont offi-ciellement établi des relations

### **ASIE**

JAPON: consécutive à un revers électoral

### La démission de la présidente du PS, M<sup>me</sup> Doï semble confirmer un virage à droite du parti

Mª Takako Doi, présidente du Parti socialiste japonais (PS), a annoncé, vendredi 21 juin, qu'elle quittait ses fonctions. Alors que les socialistes venaient d'adopter un projet de réforme de leur programme, M- Doi a inopinément réuni une conférence de presse pour annoncer qu'elle assumait ainsi la responsabilité du recul du PS aux élections locales d'avril der-nier. Le comité exécutif du parti se réunira lundi pour désigner son successour, qui devrait être élu le 2 juillet au cours d'une assemblée générale. Il est probable qu'il s'agira de M. Makoto Tanabe, actuel premier vice-pré-

TOKYO

de notre correspondant Attendue depuis plusieurs semaines (le Monde du 18 mai), la démission de M= Doi intervient au moment où le PS vient d'adopter un nouveau programme politique. Bien que ce n'en soit pas la raison officielle, le retrait de M™ Doi n'est peut-être pas sans relation avec une accentuation du

virage à droite du parti. fond malaise s'est fait sentir ces der-niers semaines à propos d'un éven-M. Tanabe (intitulé « Réformes

politiques et responsabilité du PS japonais »), aurait dû conduire à une révision en profondeur de la ligne politique du parti, notamment en matière de sécurité et de défense. De compromis en compromis en tre les alles droite et reuchs en révision telle corolle et gauche, la révision telle qu'elle a été adoptée paraît timide.

Dans le document initial était soulignée la nécessité pour le PS d'être une véritable solution de rechange au pouvoir en place, en cessant d'être un simple « parti de résistance ». Au plan international, le texte notait que le parti devait s'adapter au nouvel ordre mondial et reconnaître le recours à la force militaire comme l'exercice du droit de défense (jusqu'à présent, le PS, qui prône un neutralisme non armé, estime que les Forces d'autodéfense nippones sont

#### Popularité émoussée

En raison des résistances de la gauche, la réforme présentée par M. Tanabe, membre de la droite du PS, semble diluée dans un cer-tain verbiage qui rend ambigué la reconnaissance de la légalité de l'armée, mais les rapports de forces au sein du parti n'en parais-sent pas moins privilégier l'aile tait un vide du pouvoir au sein de

l'équipe dirigeante, à la suite d'un

Première femme à diriger un parti au Japon, Mª Doi a joui d'une popularité dont a bénéficié un PS languissant qui a soudain remporté des succès aux élections locales de 1987, puis aux élections générales de 1989 et sénatoriales de 1990. Femme à poigne, M= Doi n'en était pas moins prisonnière d'un appareil et elle a été dans l'incapacité d'opérer des réformes. Sa popularité s'est émoussée, comme en témoigne le recul du PS aux dernières élections locales. Récemment, M= Doï, qui n'appartient à aucun clan du parti, est apparue de plus en plus «lâchée» par la droite, qui consi-dère qu'elle a fait son temps.

Renforcée par la mise à l'écart de tout ce qui pouvait encore être qualifié d'éléments de gauche au sein du mouvement syndical, l'aile droite du PS est en train de prendre clairement l'avantage. Cette évolution, sensible depuis 1989. incite certains commentateurs politiques à penser que la première formation d'opposition pourrait devenir une sorte de parti satellite de la majorité conservatrice. En attendant, conformément aux vœux de la grande confédération syndicale Rengo, le PS s'oriente vers un rapprochement avec le Parti social-démocrate.

Une délégation de la Diète japonaise reçue par le premier ministre français

### M<sup>me</sup> Cresson incomprise ou mal traduite?

Alors que se développe une d' «adversaire». «Nous voulons campagne antifrançaise au Japon à la suite des propos sévères de M- Edith Cresson, une délégation de la Diète a été reçue mercredi 19 juin per le premier ministre. Elle est sortie rassurée des quarante minutes d'entretien - au lieu de vingt prévues - que M- Cresson lui a accordées.

C'est ainsi que les députés -dont MM. Kakizawa et Tsushima, tous deux perfaits francontroverse sur le plan du malentendu : « Ma première impression était que ses pro-pos avaient été provocateurs. Après l'avoir rencontrée je suis persuadé qu'elle n'a pas été bien comprise», a déclaré l'un d'eux. «Nous n'avons entendu aucun mot provocateur de sa part et je pense que les médias (sous-entendu japonais) ont exagéré». Ainsi auraient-ils utilisé le mot d' «ennemi» au lieu

couper court à la controverse », a ajouté M. Kakizawa, d'autant que « M = Cresson ne veut pas aggraver la situation bilatérale ». Et que ses propos ne sont pas destinés à critiquer le peuple japonais mais l'attitude des grands groupes nippons. Et les députés de souhaiter bonne chance à une industrie française plus compétitive avec laquelle ils affirment que leur pays est prêt à coopérer. Mais, sur le fond, ils reconnaissent que Me Cresson reste ferme et qu'celle ne veut pas faire le même erreur que le gouverne-ment américain, qui a laissé décliner son industrie automobile en acceptant la pénétration» de son marché.

A entendre ces propos optimistes, on en viendrait à se demander s'il y a vraiment un contentieux franco-japonais...

□ SRI-LANKA: près de 70 morts □ AFGHANISTAN: retour de l'exdans l'attentat de Colombo. - Selon des membres du gouvernement et des députés de l'opposition, l'attentat à la Lanka, aurait fait près de 70 morts, civils et militaires. Deux cents autres personnes ont été blessées. Cet attenphilippe pons tat a été officiellement attribué à la guérilla tamoule. — (AFP.)

démis de ses fonctions l'un de ses voiture piègée, commis vendredi 21 juin à Colombo contre le principal quartier général de l'armée du Sri-Lanka, aurait fait près de 70 morts, main du retour en Afghanistan, après cinq ans d'exil passés en URSS, de l'ancien président aighan Babrak Karmal, frère du ministre limogé. - (AFP, Reuter.)

cireprises

The second secon

## POLITIQUE

### Après les déclarations du président du RPR sur l'immigration

## M. Mitterrand évoque les «droits civiques» des étrangers en situation régulière

M. Mitterrand, qui avait renoué, la semaine précédente en Champagne-Ardenne, avec ses visites en province, s'est rendu, vendredi 21 juin, à Issoudun (Indre), puis à Blois (Loir-et-Cher). A Issoudun, quelques centaines d'agriculteurs ont manifesté sur le passage du cortège présidentiel. Tout au long de sa visite, le chef de l'Etat, en lançant un appel à la « mobilisation générale des énergies, des capacités, des compétences», a traité, dans ses discours, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il a également répondu implicitement à M. Chirac en dénoncant, à propos de l'immigration, «les raisonnements à connotation raciste » et en évoquant une nouvelle fois les « droits civiques » dont pourraient bénéficier les étrangers en situation réqu-

Au cours de la visite à Issoudun (Indre), puis à Blois (Loir-et-Cher)

des entreprises

M. François Mitterrand a répondu, sans jamais nommer leur auteur, aux propos tenus par M. Chirac, le mercredi précédent, sur l'immigra-

« Il faut éviter des réponses excessives, simplement passion-nelles ou bien démagogiques. (...) Jamais nous n'avons accepté, pour ce qui nous concerne, et moi le premier, les raisonnements à connotation raciste dont on peut user électoralement, mais qui ne sont dans l'intérêt de personne, qui sont un déni au respect que l'on doit aux gens », a-t-il dit à Issoudun, où il a été accueilli par le maire socialiste, M. André Laignel, secrétaire d'Etat chargé de la ville et de l'aménagement du territoire. Au terme d'un long développepremier, les raisonnements à Au terme d'un long développe-ment consacré à l'immigration régulière, au droit d'asile et à l'imrégulière, au droit d'asile et à l'im-migration clandestine, M. Mitter-rand a ajouté: « Les campagnes qui ont lieu aujourd'hui avaient lieu au temps de ma jeunesse. Je me souviens de quelle manière on rejetait les Polonais du Nord, les Italiens du Quercy ou de l'Aveyron. Il y avait des campagnes d'une vio-lence comparable à celle que l'on constate aujourd'hui pour les Belses qui franchissaient la fron-Belges qui franchissaient la fron-tière du Nord (...) Il n'en reste pas moins que ces grands flux migra-

face de la planère en direction des pays considérés comme prospères représentent une cause de déséquilibre grave à laquelle il faut veiller. (...) Tout réfugié politique auquel l'asile sera accorde parce que c'est un vrai réfugié politique peut vivre en paix en France. Tout travailleur qui vient chercher un emploi et qui l'obtient après enquête sur les possibilités d'emploi doit vivre chez nous avec tous les droits accordes aux travailleurs droits accordés aux travailleurs français. Vous savez qu'on a souvent évoqué l'idée, le cas échéant, des droits civiques parce qu'après tout, toute femme, tout homme qui vit sur notre sol doit pouvoir dire son mot sur sa vie quotidienne. (...) Tout ce qui est clandestin échappunt à nos lois doit être humainement ramené là où il faudra. ment ramené là où il faudra.»

A Blois, en compagnie de M. Jack Lang, maire de la ville, M. Mitterrand a pris, quelques heures plus tard, un bain de foule dans un quartier HLM dont les habitants sont en majorité d'origine étrangère. Là, le chef de l'Etat s'est arrêté devant un groupe de rap qui a vanté les vertus de la « zoulou nation ». Auparavant, dans la même ville, M. Mitterrand avait indiqué qu'il entend a mener les affaires du pays (...) de telle sorte que, assez vite, des que les remous d'un retour de crise, venus d'ailleurs, auront cessé, lorsque l'espérance quotidienne liée à la renaissance de l'emploi sera revenue», il « aura la conscience trannue», 11 « aura la conscience trun-quille » et pourta « dire aux Fran-çais : « Voilà, on vous rend ce dépôt qui nous a été confié», avec le sentiment que ce dépôt s'est enri-chi par l'apport des générations, la mienne qui commence à passer et celles qui suivent, jusqu'aux plus ionnes »

> Mobiliser les entreprises pour la formation

L'emploi et son préalable, la formation, ont été les thèmes princi-paux des interventions du président de la République tout au long de cette journée. A Issoudun, devant le maire, M. Laignel, qui a été secrétaire d'Etat chargé de la formation profes gouvernement de M. Rocard, M. Mitterrand a lancé un appel « à une sorte de mobilisation générale des énergies, des capacités, des compétences » pour la formation. l'emploi et la compétition économique face à l'Allemagne et au

Après avoir affirmé la nécessité de « deconcentrer notre système éducatif>, d'éviter « absolument ce gâchis social qu'est pour les jeunes la course décourageante au premier emploi et pour les entreprises cette irritante difficulté à trouver des hommes et des femmes qualifiés capables de faire le travail demandé», le chef de l'Etat a indiqué au gouvernement cinq « direc-tions » de travail :

- «Les entreprises, les branches professionnelles doivent définir clairement les qualifications dont elles ont besoin. Elles doivent être capables de les prévoir. Il faut anticiper. Le ministère du travail les

- « Définir le contenu des sormations à adapter ou à créer de toutes pièces. (...) C'est le travail conjoint de l'éducation nationale, des partenaires sociaux, des représentants des employeurs et des

- « Que l'entreprise puisse deve-nir plus souvent qu'elle ne l'est un lieu de formation. (...) Il faut que la collaboration soit étroite entre la puissance publique et les entreprises pour que partout où travaillent des ouvriers, des employès, des cadres de toute sorte existe un lieu de for-

– « Que les entreprises détachent, pour une durée limitée, avec un financement approprié, certains de leurs cadres dans le système de formation initiale ou continue afin de prendre part au travail des enseignants et des formateurs. On lutterait ainsi contre le phénomène de vieillissement des connais-

- « Développer la fonction essentielle de tuteur. (...) Il faut que les jeunes appelés à faire un stage dans l'entreprise soient encadrés, que le lien soit assuré avec l'éta-blissement de formation. C'est une véritable fonction à créer, qui doit faire l'objet d'une reconnaissance sociale. (...) Beaucoup de jeunes souffrent du fait qu'ils n'ont pas à leurs côtés un travailleur plus âgé. mieux formé, qui leur dit : « Voilà comment il faut faire », sans être obligés de passer par un enseignement qui serait exagérément abs-

### Le chiffon rouge

par Robert Solé

ES étrangers qui résident en France de manière régulière doivent avoir a tous les droits accordés aux travailleurs frança et (...) on a souvent évoqué l'idée, le cas échéant, des droits civiques». En glissant cette phrase ambigue dans son discours d'Issoudun, M. François Mitterrand n'a sans doute pas cherché à apaiser le débat sur l'immigration. L'allusion à un éventuel droit de vote des étrangers aux élections locales relèverait plutôt du « dialogue fraçassant» que le chef de l'Etat appelait de ses vœux.

Grosso modo, les résidents étrangers bénéficient aujourd'hui des mêmes droits économiques et sociaux que les Français : dans les entreprises, ils sont électeurs et éli-gibles; dans les caisses de Sécurité sociale, les offices publics HLM, les écoles et les universités, ils ont leur mot à dire de la même manière que les nationaux. Seuls leur sont interdits l'accès à la magistrature. certains emplois dans la fonction publique et l'éligibilité aux conseils de prud'hommes. Et ils ne peuvent participer à aucune élection politi-

> Un intérêt électoral

Le droit de vote des étrangers aux scrutins locaux figurait parmi les cent dix propositions du candidat Mitterrand, en 1981. Ayant soulevé des tempêtes, ce projet n'a iamais vu le jour. Et, dans sa Lettre à tous les Français, sept ans plus tard, le nouveau candidat Mitterrand n'en parlait plus. A plusieurs reprises cependant, le chef de l'Etat a fait savoir qu'il restait favorable à une telle réforme, pour laquelle l'opinion française n'était pas encore prête. Chaque fois qu'il a abordé ce sujet explosif, les polédiatement ressurgi. Les étrangers paient des impôts ouvrait l'accès des urnes, ils

miques sur l'immigration ont immé-

seraient sans doute mieux entendus et mieux considérés. Cela se fera d'ailleurs tôt ou tard pour les ressortissants de la Communauté européenne. Mais une telle réforme exige de revoir la Constitution et d'aller à l'encontre de l'avis d'une majorité de Français (deux sur trois. seion un sondage SOFRES de février 1988). Aucun gouvernement ne serait prêt à prendre ce risque. D'autant que beaucoup de monde, à gauche, estime que le droit de vote n'est pas une bonne solution et qu'il vaut mieux favoriser la natuation des étrangers qui le sou-

«Tout homme, toute femme qui vit sur notre sol doit pouvoir dire son mot sur la vie quotidienne», affirme M. Mitterrand. Cela n'implique pas forcément un droit de vote qui contribuerait à affaiblir la valeur de la citovenneté française dans un pays delà atteint par une crise d'identité. Certaines petites municipalités ont d'ailleurs inventé des mules de participation des étrangers dans le cadre des lois exis-

Partisans et adversaires du droit de vote ont, les uns comme les autres, des arguments solides. Mais faut-il relancer le débat? Certainement pas si l'objectif est de calmer le jeu en matière d'immigration. Agiter le chiffon rouge du droit de vote, quitte à le faire de manière détournée en parlant de « droits civiques», ne peut avoir aujourd'hui qu'un intérêt électoral. Et encore... Il faudrait voir si ce ne serait pas pour la gauche un excellent moyen - parmi d'autres - de perdre les

### M. Chirac estime que son «message» est bien «passé»

de notre correspondant régional Quarante-huit heures après sa distribe sur l'immigration, à Orléans, M. Jacques Chirac est revenu sur le sujet, vendredi 21 juin, au cours de la «Nuit tri-colore» du RPR des Alpes-Mari-times, à Cagnes-sur-Mer. Evoquant les accusations portes, au sein de les accusations portées, au sein de son mouvement, contre les médias « qui ne passent pas notre message parce qu'ils sont de gauche», le président du RPR a estimé qu'il s'agissait d'une « réponse un peu courte». « Car., a-t-il poursuivi en confirmant implicitement que ses propos antérieurs ne constituaient pas un « dérapage » de sa part, quand il y a un message clair, je peux vous le dire par expérience, notamment récente, il passe parfainotamment récente, il passe parfai-tement bien au travers des médias».

#### Le « mépris de fer » de M. Pasqua

L'ancien premier ministre, qui était exceptionnellement accompaerait exceptionnellement accompa-gné des principaux responsables du RPR, MM. Alain Juppé, secré-taire général, Bernard Pons, prési-dent du groupe RPR de l'Assem-blée nationale, et Charles Pasqua, son homologue au Sénat, a d'ail-leurs maintenu ses positions sur le fond – mais dans un resistre difféfond – mais dans un registre diffé-rent – quand il a abordé les pro-blèmes « qui touchent à l'identité de notre pays. Je suis consterné, a-t-il déclaré, lorsque j'entends, depuis quelques années, parler partout, dans les médias, chez les intellectuels, chez un certain nomintellectuels, chez un certain nom-bre d'hommes politiques, unique-ment d'identité raciale, ethnique, culturelle qu'il conviendrait de développer et d'approfondir. Jamais, je n'entends tous ces gens parler de l'identité française, parler de nos racines, de nos traditions, parler de la France. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Leur ambition, à ces misérables, est-elle simple-ment de transformer notre pays en ment de transformer notre pays en une multitude de clans et de chapelles? Nous sommes un grand, beau et fort pays qui a apporté au monde, notamment dans le

domaine des droits de l'homme, la humière et la virilé et qui peut encore apporter beaucoup à condi-tion qu'on ne lui coupe pas les jar-rets au nom d'idéologies, laxistes. stupides et démoralisantes ». MM. Juppé et Pasqua ont, pour

leur part, ostensiblement serré les rangs autour de leur chef de file. Le premier en estimant que « Jacques Chirac dit la vérité aux Fran-çais. (...) Nous voulons, a-t-il ajouté, une France où on ne laisse pas entrer, chaque année, cent cin-quante mille étrangers supplémenlaires parce que cela rend impossi-ble toute politique d'intégration ou d'assimilation». Le second, très applaudi par les mille huit cent convives de cette soirée, a repoussé « avec un mépris de fei les accusations de racisme qui pourraient être adressées à ceux . aui se réclament du gaullisme. François Mitterrand, a-t-il lancé, a souhaité un débat fracassant. Il l'a et il l'aura! Ne vous y trompez pas, a d'autre part averti l'ancien ministre de l'intérieur au sujet de la crise des banlieues, ce qui se passe dans ces départements et ces communes est, à terme, porteur des prémices d'affrontements ethniques et raciaux. Si nous voulons réduire

les problèmes qui se posent dans ces secteurs, il faut un véritable plan d'importance exceptionnelle qui nécessitera la mobilisation de dizaines de milliards de francs». Comme M. Pasqua, qui avait incité ses « amis niçois » à s'unir pour « battre Le Pen » (tête de liste annoncée aux régionales dans les Alpes-Maritimes), M. Chirac a éga-lement fait allusion à la situation locale du RPR caractérisée, notamment, par une bruyante compétition entre les deux jeunes députés niçois du mouvement, M. Christian Estrosi et M™ Martine Daugreilh. « Je ne suis pas de ceux, a-t-il déclaré, qui contestent les ambitions personnelles. (...) Mais elles doivent s'exprimer dans le cadre d'un minimum de règles qui privilégient la cohérence (...) et qui excluent (...) toutes querelles de clochers toujours dérisoires et dan-

### Les mécomptes de la mairie de Paris

Invité du Journal de 20 heures d'Antenne 2, jeudi 20 juin, M. Jacques Chirac avait cité l'exemple d'un chômeur immigré vivant avec quatre épouses et vingt enfants qui percevrait 57 819 F de prestations sociales. Il s'agissait apparemment, compte tenu de la précision apportée au franc près, d'un cas réel.

A la mairie de Paris, nul n'était en mesure, vendredi, de préciser le décompte de cette somme. Un fonctionnaire municipal, Ignorant l'origine du montant des prestations sociales cité, avait pour mission, en réponse aux questions, de reconstituer les éléments ...

d'une situation réelle supposée. La famille choisie comme cas d'école par ce fonctionnaire était composée d'un homme, de trois femmes et de vingt enfants, et ainsi décrite : un couple légitime avec huit enfants de moins de dix-huit ans, et deux femmes seules, mères de six enfants chacune. Entre les allocations familiales (5 772 F), l'allocation logement

(5 218 F) et le revenu minimum d'insertion (9 442 F), le couple légitime toucherait 20 432 F. Bénéficiaire de l'allocation de parent isolé et des allocations familiales, majorées pour enfants supplémentaires, chacune des «épouses illégitimes» percevrait 7 311 F. Enfin une allocation spéciale d'action sociale à l'enfance versée au chef de famille s'élèverait à 10 000 F. Contrairement aux autres, qui

sont versées automatiquement - excepté le RMI - par la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF), la dernière prestation de 10 000 F est laissée à la discrétion du département, c'est-à-dire en l'occurrence à la mairie de Paris. Au total, le montant des

prestations sociales atteint 45 054 F dans le cas cité. Vendredi soir, il manquait donc, selon ce compte théorique de la mairie de Paris, 12 765 F pour atteindre le cas évoqué par M. Chirac.

### Le MRAP appelle à un rassemblement

Les propos de M. Jacques Chirac dénonçant le 19 juin à Orléans une « overdose » d'immigrés en France continuent de susciter de nom-

M. Simone Veil s'est déclarée «consternée», vendredi soir 21 juin, sur France-Inter. «Je suis triste, a dit notamment l'ancien ministre, car je pense que c'est un dérapage de la part de Jacques Chirac, qui n'est pas raciste et qui s'est laissé emporter par le verbe, par l'atmo-sphère d'une réunion. Je l'excuse par amitiè, mais c'est grave. Je ne veux pas croire que ce soit un calcul, car, si c'était cela, ce serait un mauvais

M. Alain Carignon, président du onseil général de l'Isère, en congé du RPR, a affirmé, à Grenoble : «Quand on a la responsabilité d'une collectivité locale ou nationale, on ne peut pas tenir des propos qui exacer-bent les tensions, ni répéter tout ce qu'on entend. La vocation d'un responsable politique est d'être un péda-gogue qui tienne compte de la complexité des problèmes. Il doit avoir la force de conviction d'expliquer que les immigrés constituent désormais un élément de la société française.»

M. Bruno Megret, délégué général du Front national, a estimé, pour sa part, que « Jacques Chirac doit désormais tirer les conséquences poli-tiques de ses déclarations, cesser de jeter l'anathème sur Jean-Marie Le Pen, affirmer que ses valeurs sont conformes aux notres et se déclarer prêt à des accords électoraux avec le Front national contre la gauche pour les échéances de 1992 et 1993 ».

Pour le bureau politique de la Ligue communiste révolutionnaire, « un seul terme vient à l'esprit » pour qualifier le président du RPR : « Saland! Paris doit rejeter et vomir ce maire raciste», en conclut-il.

Le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) a décidé d'engager des poursuites judiciaires contre M. Chirac et appelle à un rassem-blement, mardi 25 juin, à 18 h 30, devant l'Hôtel de Ville de Paris.

#### Mais, en même temps, relever globalement le niveau des diplômes - et par consequent, croyait-on, des qualifications pour permettre à l'économie francaise d'affronter des mutations

Adapter l'école aux besoins

technologiques accélérées et la compétition européenne et mon-

Pour relever le défi, le candidat Mitterrand de 1988 faisait de l'éducation la priorité nationale de son second septennat. En trois ans, ce choix s'est traduit par un effort presque sans précédent. Le budget de l'éducation nationale a augmenté de près de 50 milliards de budget de l'Etat. Près de trente mille postes d'enseignant ont été crées. Et le nombre des bacheliers est passé, entre 1987 et 1990, de deux cent soixante-dix-huit mille à près de quatre cent mille, soit 44 % d'une génération contre 33 %

trois ans avant. Or tout le monde prend conscience aujourd'hui qu'il ne suffit pas de faire plus. Il faut faire autrement. C'est la troisième croisade du président de la République. En effet, l'ouverture des portes des lycées n'a pas seulement déstabilisé des établissements et des enseignants jusque-là relative-ment à l'abri de l'enseignement de masse. Elle a provoque une ruce vers les formations générales au détriment des filières professionnelles et techniques dont les entre-prises ont besoin. Le décalage entre les diplômes et les qualifications requises n'apparaît aujourd'hui que plus cruel.

Elle n'a pas davantage réglé le problème lancinant du chômage des jeunes : le pourcentage de ceux qui sortent de l'école sans qualification est resté constant, aux alentours de 14 %, soit un peu plus de cent mille laisses-pour-compte cha-que année. Enfin, comme l'explique brutalement le récent rapport du plan sur les besoins de financement de l'éducation à l'horizon 2005. l'Etat ne pourra, indéfiniment, assumer seul l'augmentation vertigineuse des besoins de financement du système éduca-tif. Il lui faut trouver de nouveaux

#### Les six commandements

C'est tout le sens du discours d'Issoudun, qui prolonge et ampli-tie un débat de plus en plus fracassant depuis deux mois. En for-mulant, sur un ton impératif, six commandements à son gouverne-ment, le président de la République ne réinvente certes pas le monde. Toutes les « directions » qu'il trace sont, peu ou prou, esquissées depuis trois ans, voire davantage.

Mais en mettant l'accent - avec quelle insistance - sur l'adaptation des formations à l'emploi, il change en réalité la priorité : l'ef-fort qualitatif doit désormais primer sur la quantité. Profond changement de perspective par rapport aux traditions françaises, celles de l'education nationale comme celles

des chefs d'entreprise. Il faut, dit-il, « déconcentrer notre système educatif », favoriser l'autonomie des acteurs de terrain et leur capacité d'adapter localement les normes et les réalités nationales. On y allait à petites touches, avec d'infinies prudences. Presser le pas dans ce domaine, y associer beaucoup plus fortement les élus locaux, ces « fédérateurs d'énergies», revient à bousculer en profondeur un système encore largement ligoté par mille règlements et statuts tâtillons décidés à Paris. Immense chantier...

Il faut encore, et c'est le lanter formation et emploi. L'injonction, cette fois-ci, s'adresse autant aux entreprises qu'aux enseignants. Ce sont les premières, en effet, qui ont la responsabilité de « définir clairement les qualifications dont elles ont besoin, de les prevoir, d'anticiper». Plus facile à dire qu'à faire. penseront les responsables de branches professionnelles, tant les mutations sont rapides, les besoins évolutifs, la prospective aléatoire. Ce sont encore les entreprises qui sont invitées à adevenir des lieux de formation », à « détacher, pour une durée limitée, avec un financement approprié, certains de leurs cadres » dans le système de formation pour l'irriguer. Ce sont elles, enfin, qui sont incitées à développer la fonction de tutorat et d'encadrement pédagogique des jeunes recrutés. Véritable révolution culturelle dans bien des entreprises françaises, notamment les moins

Mais ce sont tous les acteurs qui sont invités par M. Mitterrand à a définir le contenu des formations au vu du recensement des besoins» de l'économie. L'orientation est nouvelle et un brin iconoclaste. Certes le système éducatif a multiplié, depuis vingt ans, la professionnalisation de ses formations: la création des brevets de technicien supérieur et des diplômes universitaires de technologie dans les années 60, celle des baccalauréats professionnels dans les années 80, ou celle, annoncée récemment, des instituts universitaires professionnalisés, pour s'en tenir aux innovations les plus marquantes, en attestent. Mais cela ne jouait encore qu'à la marge.

Faire de ce nouveau partenariat le cœur de la définition des diplômes pour l'ensemble du système introduirait une véritable rupture avec un siècle de tradition scolaire et universitaire. Cela reviendrait en esset à sortir d'un système où l'offre de formation par le système éducatif primait, pour passer à un système beaucoup plus complexe où cette offre devrait répondre à une demande. Il faudrait plus qu'un troisième septennat pour mesurer les effets d'une telle mutation.

**GÉRARD COURTOIS** 

### **POLITIQUE**

Après les déclarations du président du RPR sur l'immigration

### La Constitution n'a pas d'odeur

par Thierry Bréhier

JACQUES CHIRAC ne comprend pas qu'un immigré et sa famille puissent vivre grâce à de confortables allocations famillelle II couleitasit pri-

grâce à de confortables allocations familiales. Il souhaiterait priver les étrangers des « prestations sociales qui ne sont pas la contrepartie d'une cotisation», selon la 
formule qu'il a utilisée, jeudi 
20 juin à Antenne 2.

Cette partie-là, au moins, des 
propos du président du RPR n'aurait pas du surprendre, puisqu'il 
s'était déjà mis d'accord sur cette 
proposition avec M. Valéry Giscard d'Estaing, lors des états 
généraux de l'opposition consagénéraux de l'opposition consa-crés à l'immigration.

crès a l'immigration. L'ennui, pour M. Chirac, c'est que, pour aboutir à un tel résultat, il faudrait tout simplement modi-fier la Constitution. Et le maire de Paris devrait le savoir mieux que quiconque puisque, sur ce sujet-là précisément, se ville s'est déjà fait sèchement rappeler à l'ordre par le Conseil d'Etat.

Cette proposition figure depuis longtemps, en effet, au programme du président du RPR. S'il n'a pas tenté de la mettre en n'a pas tenté de la mettre en application lors de sa cohabitation avec M. François Mitterrand, il s'est efforcé de le faire à Paris dès 1984. Le 26 novembre de cette année-là, le Conseil de la capitale avait décidé que l'allocation qu'il versait, depuis octobre 1980, aux familles de plus de deux enfants, pendant trente mois après une pouvelle naissance, si après une nouvelle naissance, si l'un des parents ne travaillait pas, ressortissants des pays de la Communauté européenne.

#### Jurisprudence

Saisi par le MRAP, le tribunal administratif de Paris avait cassé cette décision en expliquant qu'on ne pouvait fixer de « conditions discriminatoires » à « une prestation versée sur fonds publics » que si cela découlait nécessaire-ment de l'application d'une loi, ou d'«une nécessité d'intérêt géné-ral». Le Conseil d'Etat avait, le 30 juin 1989, confirmé cette déci-

législateur national ne pouvait pas, lui non plus, prendre une option aussi discriminatoire. Depuis le 30 juin 1956, il existe, en effet, une allocation versée aux personnes âgées disposant de reve-nus inférieurs au « minimun vieillesse», et celle-ci est réservée aux

LIVRES POLITIQUES

est plus nécessaire que

jamais de parfaire son édu-

cation européenne, mais on

ne va pas, pour autant, se lancer

dans une nouvelle guerre, sous

prétexte que cela favoriserait les

brassages et les vagabondages. Il

y a d'autres moyens de s'édu-

quer, notamment ceux qui utili-

sent les instruments habituels de

la connaissance lorsqu'ils s'of-

frent à la curiosité de chacun. En

voici un qui raconte l'Europe, en

séquences annuelles,

depuis 1815. Une histoire du

Vieux Continent, mise à plat, qui

court du congrès de Vienne à la

réunification de l'Allemagne ; une

vision globale et scandée de l'es-

pace compris entre l'Irlande et

Moscou, la Scandinavie et la

Serge Cosseron et Philippe

Faverjon ont mis au point cet

agenda historique de l'Europe

d'hier, qui permet de comprendre

celle d'aujourd'hui et de dernain,

de voir en tout cas d'où elles

viennent. L'ouvrage se présente

sous la forme d'un fort volume

aisément maniable. Il le faut car il

s'agit d'un outil destiné à servir

souvent, autant que de besoin,

soit pour situer un événement,

soit pour recadrer dans leur envi-

ronnement continental des pans

de vie nationale, soit encore pour

prendre la mesure d'une mutation

qui a dépassé les frontières et

S'agissant d'un fonds commun

qui emprunte à tant de destinées

nationales et qui veut englober

tous ces apports, il n'était pas

possible de se lancer dans un

récit linéaire, d'autant plus qu'il

convenait de respecter la genèse

polycentrique de cette histoire.

Aussi les auteurs ont-ils choisi

l'approche chronologique. Chaque

pris plusieurs années.

Méditerranée.

Français. Se disposant à appliquer enfin la réglementation euroressortissants communautaires différemment des nationaux, le gouvernement de M. Rocard avait voulu étendre le bénéfice de cette allocation aux Européens. Les gardiens de la Constitution le lui ont interdit, le 22 janvier 1990, en expliquant que «le législateur peut prendre à l'égard des étrangers des dispositions spécifiques à la condition de respecter (...) les libertés et droits fondamentaux de

à tous ceux qui résident sur le territoire de la République». Autre-ment dit, le loi aurait dû accorder l'allocation en question à tous les étrangers, mais nul n'a songé à proposer au Parlement de la Répu-

Plus grave, encore, pour M. Chirac, une modification de la Constitution ne serait probablement même pas suffisante. Car le principe constitutionnel d'égalité s'appuie non seulement sur l'article 2 du texte de 1958 (La France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans disctinction

d'origine, de race ou de religion »), mais eussi sur la Déclaration des droits de l'homme de 1789, dont l'article premier proclame : «Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits, et dont l'article VI stipule que la loi « doit

Est-ce ce texte que veut remet tre en cause le président du RPR? Ce texte autour duquel s'est constituée, depuis deux siècles, par agrégation des anciennes pro-vinces du royaume et par intégra-tion des enfants d'une immigra-tion constante, la nation française.

Les assises de Socialisme et République

### M. Chevènement veut constituer un «pôle de gauche» au sein du PS

République réunit ses assises samedi 22 et dimanche 23 juin à Paris. Rassemblant les partisans de M. Jean-Pierre Chevènement, ce courant, qui avait recueilli un peu plus de 8 % des mandats au congrès de Rennes, en mars 1990, a perdu son unité depuis la guerre du Golfe et la décision prise par son chef de file, en janvier dernier, de quitter le gouvernement.

« Le conflit du Golfe a constitué. sur le plan intérieur, une parenthèse qui se referme...» En lisant ces mots, par lesquels commence la contribution des animateurs d'Espace socialiste au débat interne du courant Socialisme et République, M. Chevènement a failli s'étrangier. Ainsi donc, ces six mois, marqués, pour lui, par un intense débat avec ses détracteurs et avec lui-même, qu'il avait conclu, le 29 janvier, en se démet-tant de sa fonction de ministre de la défense, ne seraient qu'une péri-pétie? La rupture à laquelle il s'était résolu, en la voulant « sondatrice » d'un « nouveau départ » pour la gauche, hors des chemins bourbeux du libéralisme, de la de la soumission à l'hégémonie

L'Europe

année, à partir de 1815, est pré-

sentée, sauf exception, sur une

double page, avec la chronologie

des faits historiques dans la

colonne de gauche et, pour les

plus importants ou significatifs

d'entre eux, un commentaire dans

la colonne de droite. Le trait mar-

quant de l'année est mis en valeur

Cependant, le cours de l'his-

toire ne se plie pas forcément à

ce découpage. Les moments

forts (révolutions, guerres) se

voient donc accorder davantage

de place. De la même facon, cer-

taines mutations historiques se

déroulent sur des périodes pluri-

annuelles et ne s'illustrent pas

dans des faits repérables avec

précision dans le temps : elles

font l'objet alors de synthèses qui

complètent régulièrement le

rythme événementiel. Il en ainsi,

par exemple, pour le phénomène

des nationalités, la révolution

industrielle, l'essor scientifique et

culturel, le mouvement

ouvrier, etc. Un appareil de des-

sins, cartes, photos, fac-similés,

contribue à montrer comment est

née l'Europe moderne. Des index

alphabétiques et thématiques

complètent cet ouvrage de réfé-

rence et de documentation immé-

L'Europe dont nous héritons

est née dans la douleur des crises

et des guerres. Elle a tellement

connu de drames que leur suc-

cession, si accabiante qu'elle soit,

dans le titre de la double page.

pertes et profits? Pour le maire de Belfort, redevenu député le 9 juin, la position adoptée par MM. Michel Charzat, Jean-Paul Planchou, Jean-Marie Bockel, Jean Gatel et les autres fondateurs d'Espace socialiste est pout simplement inscentable. tout simplement, inacceptable. Tout en évitant de donner au désaccord une ampleur telle que

l'existence même de Socialisme et République serait en cause, les fidèles de M. Chevènement, comme M. Jean-Yves Autexier, comme M. Jean-Yves Autexier, député de Paris, secrétaire général du courant, expliquent qu'u'il y a une continuité entre ce que ce courant a toujours défendu et la position qu'il a prise sur la guerre du Golfe » et qu'il appartient à ceux qui contestent cette continuité de « choisir ».

Pour preuve de l'assurance avec laquelle elle aborde la confrontation, la direction du courant a fait figurer en tête des documents préparatoires aux assises de samedi et dimanche un texte sans concession, signé par M. Autexier et par M. Jean-Luc Laurent, délégué enéral. Pour les opposants, ce général. Pour les opposants texte ne peut pas ne pas avoir reçu l'aval de M. Chevènement, même si ce dernier, en s'abstenant de le signer, a pu se ménager la possibilité d'une démarche plus conciliante. Toujours est-il qu'on y retrouve, exprimées de façon abrupte, des idées qu'on a pris l'habitude de rencontrer dans le

ANDRÉ LAURENS

finit par occulter la gravité des

plus marquants. Aussi cette chro-

nique européenne trouvera-t-elle

un prolongement et un complé-

ment dans celle de la seconde

querre mondiale, racontée au jour

le jour dans un album de six cent

soixante pages abondamment

illustrées. La méthode utilisée

dans cet ouvrage (une chronolo-

gie très détaillée, jour par jour, et

de courts articles relatant au pré-

sent les principaux faits à la

manière d'un journal qui aurait eu

la possibilité de couvrir l'ensem-

ble des opérations) a déjà fait ses

preuves dans d'autres volumes

Ce travail est le fruit de rédac-

teurs anglais et français et il a été

supervisé par des experts mili-

taires. Des contributions annexes

décrivent les armements, éva-

luent le coût de la guerre en vies

humaines et en richesses maté-

rielles et fournissent des notices

biographiques sur les principales

personnalités civiles et militaires

(avec un appendice spécial pour

Ces récits de guerre, ces

images de ruines et de morts, ces

actes de barbarie, ce fut aussi

cela la civilisation européenne, il

n'y a pas si longtemps. Ne l'ou-

blions pas, car l'avenir sans

mémoire risquerait de n'être

▶ L'Europe de 1815 à nos

jours, de Serge Cosseron et

Philippe Faverjon, La Manufac-

ture, 672 pages, 195 F. Chro-

nique de la seconde guerre

mondiale, sous la direction de

Jacques Legrand, Editions

Chronique, diffusé par

Larousse, 772 pages, 249 F.

qu'un recommencement.

de la collection.

les Français).

discours de l'après-guerre commence d'apparaître pour ce qu'il est : désastreux », peut-on y lire. Selon ce texte, «le « devoir d'ingérence» risque de dégénèrer en intervention-nisme militaire généralisé », et « le droits-de-l'hommisme est la der-nière idéologie de l'impérialisme ».

Ce n'est pas tout. Pour les proches de M. Chevènement, la question soulevée par la guerre du Golfe est de savoir si «l'essence (des) nouveaux rapports internationaux», issus de l'effondement du système soviétique, n'est pas, «à vrai dire, fondamentalement raciste». Reprochant implicitement à M. François Mitterrand de s'être plié à ce nouvel ordre en entraînant la France dans la guerre contre l'Irak, les auteurs du texte se demandent si le chojx n'est contre l'irak, les auteurs du texte se demandent si le choix n'est « qu'entre l'hégémonie allemande en Europe et l'hégémonie améri-caine au-dehors» et si le président de la République a « troqué l'indé-pendance nationale contre une pro-blématique stratégie d'influence ».

A travers cette attaque frontale contre la politique du chef de l'Etat, ceux qu'elle vise au sein de Socialisme et République discernent une stratégie minoritaire au sein du PS, passant par la consti-tution, au sein de celui-ci et sur ses marges, d'un pôle « de gauche », dont M. Chevènement

### Mme Cresson fait le « ménage » après le passage de M. Rocard

Dans un entretien publié par le Figaro-Magazine, daté du samedi 22 juin, Mr. Edith Cresson affirme notamment, à propos de son prédécesseur à l'hôtel Matignon : « Tant mieux pour Michel Rocard s'il est parti au bon moment. Moi, je suis là pour faire le ménage. Dans six mois, il aurait été trop tard. J A propos de l'affaire de la boulangère de Stains, mère d'un handicapé, décédée d'une crise cardiaque après être intervenue pour protéger son fils pris à partie par des jeunes du voisinage (le Monde du 9 mai), M= Cresson affirme : « Je m'occupe des problèmes fiscaux du man de cette boulangère dont le fils était martyrisé depuis longtemps par une bande de salopards. > Le magazine demande : « On peut employer ce mot quand il s'agit de Maghrébins?» «Des salopards, oui, répond le premier ministre. Je ne vois aucune raison de traiter les Maghrébins différemment des autres. Ce serait une forme de racisme. Personne ne doit échapper à la loi. »

Mr. Cresson affirme, au sujet de l'industrialisation de la Franca : «Le problème est que nous avons une administration très compétente pour intervenir dans les secteurs en déclin : la sidérurgie, elle, seit le faire. Ce qu'elle ne sait pas très bien faire, en revanche, c'est apprécier les risques et les chances des technologies nouvelles. »

## COMMUNICATION

Rencontre des stations régionales européennes

### M. Hervé Bourges plaide pour la télévision de proximité

**STRASBOURG** 

de notre correspondant

Le président d'Antenne 2 et de FR 3, M. Hervé Bourges, a plaidé pour l'identité des télévisions régionales et locales en présidant, jeudi soir 20 juin, la clôture de la CIRCOM régionale 91 à Strasbourg. La Coopérative internatio-nale de recherche et d'action en matière de communications, créée à Lille en 1983, réunit aujourd'hui quelque deux-cent-cinquante stations de vingt-cinq pays européens. Ces travaux strasbourgeois ont insisté, notamment, sur l'ouverture aux télévisions d'Europe de l'Est et sur les nécessaires coopérations entre stations européennes.

Devant les délégues, M. Bourges a estimé que les stations locales devaient préparer des maintenant leur réponse au défi de la télévi-sion sans frontière : «Il va falloir préciser notre offre éditoriale afin de mieux affirmer notre personna-lité face aux superstations dont les émissions bénéficieront d'atouts miques et de notorièté. » Pour cela, le PDG de la télévision publique française fait confiance à e la corte de la proximité» et « à des émis-sions qui échappent au tout venant

Il encourage notamment les émissions transfrontalières, coproduites entre stations voisines, à l'image du magazine «Vis-à-vis», a l'image du magazine «Vis-à-vis», cosigné par FR 3 Alsace et la station régionale allemande du Sudwest Funk. Mais, précise M. Bourges, «la juxtaposition de sujets par-dessus les frontières ne fait pas forcèment un bon magazine européen», cela passe, juge-t-il, par «la rigueur et la qualité de la conception éditoriale, et un tra-vail régulier d'évaluation, d'innovation, d'amélioration.»

L'atelier de la CIRCOM sur ce thème l'avait d'ailleurs précédé, proposant une prise en comple réelle de ses émissions par les sociétés éditrices et donc la créa-

Le paysage des télévisions rézionales enropéennes est cependant très contrasté. M. Peter Zimmer mann, secrétaire général de la CIRCOM, calcule que la monié d'entre elles sont des réémetteurs régionaux d'un programme natio-nal, 20 % disposent d'une certaine autonomie dans leur zone, 20 % sions propres, enfin 10 % seulement émettent vers le continent lites. Pourtant, il croit au travail en commun grâce notamment aux nombreux projets de coproduction téléthèque de la coopérative.

La CIRCOM régionale 91 a, stations membres. Le prix News chester de la BBC pour un reportage au premier soir de la guerre du Golfe, et le prix Documentaire à la RTBF de Charleroi (Belgique) pour un reportage sur les prisons. Enfin, le prix spécial FR 3 est allé au programme autrichien d'Innsbrück: «Je ne suis pas handicapé, je parle», de Bert Breit, sur un poète handicapé de trente ans. JACQUES FORTIER

L'audience des journaux selon IPSOS-Médias

### «Le Monde», «Géo» et «l'Express» titres favoris des cadres

que lisent de préférence les patrons et cadres français? Le Monde, l'Express et Géo, indique la neuvième enquête IPSOS-Médias (1). La composition de ce « tiercé presse » est immuable depuis deux ans (le Monde du 14 juin 1990); 711 000 patrons et cadres, soit 14,8 % des 4 790 000 personnes recensées dans ces catégories par l'INSEE lisent régulièrement le Monde. Un taux en légère progression par rap-port à celui de 1990 (14,6 %) et 1989 (13,9 %). Si les cadres sont, à 40,9 %, des lecteurs de la presse quotidienne régionale, ils sont 39,9 % à lire au moins un titre de la presse quotidienne nationale, soit presque deux millions de per-sonnes. Après le Monde, cadres et patrons lisent volontiers les Echos (11,7 % d'entre eux), puis le Figaro (8,1 %), que talonne Libération (8 %), devant la Tribune de l'expansion (3,2 %), le Quotidien de Paris et la Croix-l'Evénement, ces deux derniers étant lus par 1 % de la population cadres. Hormis le Figaro - dont le pourcen tage de lecteurs cadres s'inscrit à la baisse depuis trois ans - et la Croix, tous les quotidiens voient le nombre de leurs lecteurs cadres s'accroître légèrement ou se stabili-ser. Dans la catégorie spécifique des cadres supérieurs et d'affaires, le Monde reste le quotidien favori, avec 514 000 lecteurs réguliers, soit 19,3 % de l'échantillon, pourcentase en légère baisse par rap-port à celui de 1990 (20,3 %). Les Echos sont appréciés par 13,5 % d'entre eux (12,9 % en 1990) devant Libération (9,5 %), qui devance, pour la première fois, le Figaro (8,3 %, soit presque deux

points de moins qu'en 1990). Parmi les périodiques, patrons et cadres lisent d'abord Géo (25,2 % d'entre eux, soit 1 205 000 personnes), le Figaro-Magazine (17,5 %), Sciences et vie (16,2 %), puis Telèrama, l'Usine nouvelle-Technologies, l'Expansion, l'Auto-Journal et Liaisons sociales, etc. L'hebdomadaire d'actualité préféré est l'Express (15,6 % de

a Plan de rigueur pour ITN. -Independent Television News (TTN), la société qui fournit les iournaux télévisés des deux chaînes privées britanniques, lance un plan de rigueur pour réduire son déficit (100 millions de francs en 1990). ITN va supprimer 137 emplois sur 800, bloquer les salaires, fermer ses bureaux à ·Paris et Berlin, et réduire ceux de Johannesburg et Moscou.

lecteurs cadress, puis le Nouvel observateur (14,5 %), le Point (11,5 %) et l'Evénement du jeudi (8,7 %). A l'exception de ceiui-ci, dont le lectorat cadres est stable. les trois autres enregistrent une

(1) Enquête réalisée par téléphone du 14 novembre 1990 au 30 mars 1991 sur un échantillou national de 4600 cadres actifs (3200 cadres d'affaires et supé-rieurs, 1400 cadres moyeus) interrogés sur cinquante-sept titres (quotidiens, heb-domadaires, bimensuels et mensuels).

#### Directeur de la rédaction du « Washington Post »

### Ben Bradlee fait ses adieux

Avec le départ en retraite de son directeur de la rédaction depuis vingt-six ans, le Washington Post perd son mentor, l'homme qui en a fait l'un des quotidiens les plus respectés des Etats-Unis, A soixante-neuf ans, Benjamin Crowningshield Bradlee laisse un journal dont la diffusion a doublé pour dépasser 800 000 exemplaires. Mais il garde l'image d'un journaliste n'hésitant pas à prendre des risques, à stimuler une rédaction qui, sous sa houlette, a glané une moisson prestigieuse de vingt-trois prix Pulitzer, la plus prestigieuse des distinctions du journalisme L'affaire du Watergate, qui

aboutit à la démission du président Richard Nixon en 1974, n'aurait pu être révélée et suivie sans relâche par le Washington Post sans l'opiniatreté de «Ben» Bradlee, dont l'acteur Jason Robards Junior incamera avec justesse le rôle dans le film les Hommes du président. La publication des dossiers du Pentagone et d'autres enquêtes sans complaisance ont nourri sa réputation d'homme abrupt, respecté de ses pairs et redouté de tous les pouvoirs. Même si cette auréole a souffert de la publication, sous son autorité, d'articles sur un enfant drogué de Washington qui se révélèrent forgés de toutes plèces, ce diplômé de Harvard occupa une place de choix parmi les grandes figures du journalisme

# le harcelement d'une peine

La milliard de francs. to the same of the

Les armees ont desa reçu

THE STATE OF STREET

raine and the grade to the

ولأكم وأنان الممارية والصرابين والمساوران

and a second second

——हार्ग क्या उत्पर्धक जन्म

ware the & minimum A Consulter les bah tharte de Paris

M. Hene houses plain

la television de produc

## Le harcèlement sexuel sera passible d'une peine d'emprisonnement

Les députés ont adopté, à main levée, dans la nuit du vendredi 21 au samedi 22 juin, le livre li du code pénal, présenté par M. Michel Sapin, ministre délégué à la justice. Les groupes RPR, UDF, UDC et PC ont voté contre, le PS a voté pour. L'opposition a voulu, par son vote, protester notamment contre des dispositions jugées insuffisantes en matière de protection de mineurs, tandis que le groupe communiste a dénoncé un texte « sécuritaire ». Le texte adopté par l'Assemblée nationale a créé l'incrimination de « harcèlement sexuel » dans l'exercice de l'activité professionnelle et a supprimé deux dispositions, qui avaient été introduites par le Sénat : le délit d'homosexualité et la qualification « d'avortement » pour les interruptions volontaires de grossesse, pratiquées dans des conditions illégales.

L'opposition apparue jeudi 20 juin, entre les partisans d'un code pénal « normatif », offrant une morale «sociale» an prix d'un interventionnisme accru en matière de mœurs, et œux pour qui la règle de droit doit se limiter à interdire les comportements dangereux pour la société, s'est affirmée dans toute sa vigueur, vendredi 21 juin, au cours des séances consacrées à l'examen des articles du livre II. Le débat, largement amorcé la veille, sur le problème de la sexualité des mineurs et celui, long et passionnant, sur l'interruption volontaire de grossesse, ent. il est vrai, un terrain privilégié à l'expression de ces deux visions du droit, et plus profondément, de la société

#### Les communistes contre l'« esprit vichyste »

Une fois n'est pas contume, l'hémicycle se divisait en trois groupes: celui des orateurs communistes, ≃ Muguette Jacquaint (Seine-Saint-Denis), Gilbert Millet (Gard) et Jean-Claude Lefort (Val-de-Marne), arc-boutés sur la défense de la citadelle des libertés individuelles et dénonçant systématiquement le retour à «l'ordre morai»; celui, constitué à lui tout seul, par M. Pas-cal Clément (UDF, Loire), soldat de la morale; et enfin celui, plus contrasté, moins péremptoire, composé du rapporteur du projet de loi, M. Michel Pezet (PS, Bouches-du-Rhône) et de ses collègues du groupe socialiste, de M. Jacques Toubon (RPR, Paris) et de M. Jean-Jacques Hyest (UDC, Seine-et-Marne).

Mais au-delà du caractère «pavlovien » du débat, rythmé par le « va-t-en-guerre contre le laxisme » de M. Clément, et les accusations d'« esprit vichyste » lancées par les députés communistes, c'est dans un climat d'une rare qualité que l'As-semblée nationale, a examiné les articles d'un projet de loi, qui fait plus appel à la conscience de chacun qu'à ses opinions politiques.

Un climat que traduit imparfaite-ment le vote final du texte, marque par l'opposition conjointe du RPR, de l'UDF, de l'UDC et des députés communistes. Si de réelles divergences sont apparues entre les trois groupes de l'opposition et la majo-rité, c'est davantage un avertisse-ment qu'une condamnation que les députés RPR, UDF et UDC ont voulu donner au gouvernement, et surtout, une incitation à modifier le texte au cours des navettes parle-mentaires. Le vote à main levée, qui a permis de faire adopter ce livre II à la majorité numérique des députés présents dans l'hémicycle, alors qu'un scrutin public aurait conduit à son rejet (les socialistes ne disposant pas de la majorité absolue) témoigne pas de la majorité absolue) témoigne de ce gentlemen agreement. Le ministre délégué à la justice, M. Sapin, s'est d'ailleurs engagé, à l'issue des débais, à proposer des modifications au projet, notamment dans le sens du renforcement des peines prévues en cas d'atteintes sur les mineurs.

#### Les principales dispositions

Les principales dispositions adoptées par l'Assemblée nationale sont

 Majorité sexuelle et protection des minems : par un amendement, qu'il a d'ailleurs été seul à voter, M. Clément a proposé de revenir sur l'âge de la majorité sexuelle, fixé à quinze ans et de le faire coîncider avec celui de la majorité civile, dix-huit ans, pour assurer une meilleure protection des mineurs contre les agressions sexuelles, pendant toute cette période de vulnérabilité qu'est l'adolescence.

« Vous avez une conception retrograde de la jeunesses, s'est exclamé M. Millet, en ajoutant que, selon lui, la protection des mineurs passe par l'amélioration de «l'information, de ment pas par sa mise sous tutelle». Le rapporteur a rappelé, à toutes fins utiles, que l'âge de la majorité sexuelle s'établissait à onze ans en 1832, à treize ans en 1863 et à quinze ans depuis 1945...

• Suppression du délit d'homosexualité : le Sénat avait rétabli l'incrimination, supprimée en 1982, des relations sexuelles commises « sans violence, contrainte, menace, ni surprises par un majeur sur un mineur du même sexe de quinze à dix-huit ans. M. Clément s'est opposé avec passion à l'amendement de suppression de cette disposition, déposé par la commission: « Est-ce donc être archaique et borné que de chercher à protéger les jeunes garçons contre les homosexuels adultes? », s'est-il

exclamé avant de lancer un retentis-sant : «Le peuple français jugera de l'état mental de ses dirigeants!» Une fois encore seul contre tous, M. Clé-ment a ajouté: «Si je distingue l'ho-mosexualité de l'hétérosexualité, c'est que pour moi, la finalité de la sexua-lité ne doit pas être le plaisir, mais la procréation.»

 Interruptions volontaires de grossesse pratiquées illégalement : le renforcement, par le Sénat, du dis-positif répressif contre l'interruption volontaire de grossesse, pratiquée illégalement, et sa qualification «d'avortement» a donné lieu à une autre passe d'armes. Fidèle à sa conception « normative » du code pénal, M. Clément s'est déclaré favo-rable au maintien de cette qualificarable au maintien de cette qualifica-tion: «Il ne faut pas avoir peur des mots. Dans certains cas, c'est bien d'avortement dont il faut parler et non d'IVG, parce qu'il s'agit d'un être vivant.» M. Pezet, suivi sur ce point par les députés communistes, ainsi que par MM. Hyest et Tou-bon, a réfusé le retour dans le code pénal de cette notion jugée «info-

La majorité des députés s'est également opposée à l'incrimination de rIVG pratiquée par la femme elle-même, telle que le proposait un amendement de M. Hyest, an nom du «respect de l'enfant à naître». Cette disposition, qui figure dans la loi Veil de 1975, a été supprimée dans le terte du souvernement et dans le texte du gouvernement, et les sénateurs, après un très long débat qui avait divisé la majorité, avaient finalement renoncé à la réin-

Contre l'avis de MM. Clément, Toubon, et Hyest, les députés ont adopté un amendement réduisant de cinq à deux ans, les peines d'emprisonnement encourues dans les cas d'IVG illégales (après l'expiration des délas, lorsqu'elle est pratiquée par une personne n'ayant pas la qualité de médecin, on dans un lieu autre qu'un établissement public ou privé d'hospitalisation). Les députés de l'opposition se sont opposés à cette nouvelle échelle des peines, en indiquant que le dispositif répressif prévu par la loi Veil avait été une des conditions de son adoption en

de la discussion générale, Mme Marie-Noëlle Lienemann (PS, Essonne) avait déploré une «lacune importante » du projet de code pénal, qui ne comportait pas l'incri-mination de harcèlement sexuel, réprimée dans d'autres pays. Les députés ont adopté un amendement de M= Yvette Roudy (PS, Calva-dos), cosigné par M. Gérard Gouzes (PS, Lot-et-Garonne), président de la commission des lois, qui punit d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende, «le fait de sol-liciter, par ordre, contrainte, ou pres-sion, des faveurs de nature sexuelle, commis par tous moyens, par une personne abusant de l'autorité que lui conferent ses fonctions, à l'occasion ou dans l'exercice de l'activité profes

sionnelle de la victime ». M. Clément, en désaccord avec cet «amen-dement de mode», ainsi que les députés RPR et UDC ont voté con-

drogue : les députés ont retenu un dispositif différent de celui proposé par le Sénat. Le souci, partagé sur tous les bancs de l'Assemblée, de pénaliser plus sévèrement le trafic de stupéfiants, a conduit les députés à criminaliser les actes jugés les plus graves – la production et la fabrication de stupéfiants. – passibles de trente ans de réclusion, s'ils sont commis en bande organisée. Les délits d'importation et d'exportation de stupéliants, - passibles de dix ans d'emprisonnement, restent de la compétence des tribunaux correctionnels. La période de sureté obligatoire est applicable aux cas de tra-fic de stupéfiants commis en bande

Le ministre délégué à la justice s'est, en revanche, opposé ferme-ment à la proposition, défendue par la commission des lois, de renvoyer à une cour d'assises spéciales les affaires de trafic organisé. M. Pezet, soutenu par MM. Hyest, Toubon et Clément, estimait en effet que, face à ce type d'organisation maffieuse, une cour d'assises spéciale, composée pressions sur les jurés. Cet argument avait notamment justifié le recours à des cours d'assises spéciales dans les affaires de terrorisme.

• Proxénétisme : les députés ont maintenu la période de sureté obligatoire pour les crimes de proxénétisme, commis en bande organisée ou accompagnés d'actes de torture ou de barbarie. Ils ont également adopté un amendement permettant la confiscation des biens mobiliers de la personne reconnue coupable de proxénétisme, et augmenté, à l'initia-tive de M. Toubon, l'amende encou-rue - de 5 à 10 millions de francs en cas de proxénétisme aggravé.

• Délaissement d'enfant : les députés ont supprimé cette incrimi-nation dans les cas où «les circonstances du délaissement ont permi d'assurer la santé et la sécurité» de

 Atteintes au respect dû aux morts : les députés ont adopté, su proposition de M. Toubon, un amendement tendant à combler un vide juridique sur le respect de l'intégrité du cadavre, punissant toute atteinte d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende. La majorité de l'Assemblée a également rétabli la qualification de circonstance aggravante pour les cas de profanation de sépulture, commis à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance des personnes décédées, à une ethnie, une race ou une religion déterminées. M. Pezet a souligné que cette disposition, qui figurait dans le projet initial du gouverne-ment, avait été rédigée bien avant l'affaire de Carpentras.

PASCALE ROBERT-DIARD

#### Une expérience de formation judiciaire en Vendée

### Le juge, les jurés et la prison

LA ROCHE-SUR-YON

de notre envoyé spécial

lls sont agriculteur, infirmière, postier, marin pêcheur, vendeuse, mère au foyer ou retraité. Rien ne les appelait à se rencontrer et la vie de cha-cun comportait son lot de routines, composé de ces multiples habitudes si rassurantes.

Un jour pourtant, deux gendarmes sont venus frapper à leur porte en leur annonçant que le hasard les avait désignés pour remplir une tâche que la loi interdit de refuser : pendant quelques jours, ils seront magis-trats. Habituellement, les jurés de la cour d'assises subissent une formation très sommaire. Mais, à La Roche-sur-Yon, le président, M. Patrice de Charette, leur fait visiter la prison de la ville.

Massés sur le perron de la maison d'arrêt, les trente-quatre jurés ressemblent à un groupe de touristes descendant d'un autocar. Pourtant, les visages deviennent graves lorsque le directeur de l'établissement indique : «Cette porte ne s'ouvre que de l'extérieur. » Derrière, c'est «la zone de détention» et, dans le silence, quelques éclats de voix parviennent de l'intérieur, déformés par une étrange réverbération. «J'ai déjà envie de m'évader », plaisante un jeune homme, d'un rire nerveux. Un bruit de clés. La porte s'ou-vre et les jurés entrent dans le bâtiment, suffoqués par une forte odeur d'eau de javel.

«C'est petit», dit queiqu'un en jetant un regard circulaire sur les portes en bois d'une ving-taine de cellules. Une femme a remarqué le filet tendu entre le rez-de-chaussée et les galeries du premier étage. La cellule numéro 4 est ouverte. Mais il n'y a pas de détenu. Le président de la cour d'assises avait d'ailleurs prévenu qu'il n'était pas question de « regarder » des

#### «Ils sont trois là-dedans?»

Nécessairement la visite s'affectue par tassent dans la minuscule cellule. «Ils sont trois là-dedans?», mumure une femme, horrifiée. Des morceaux de câble sont alignés sur la table et le directeur explique que ce détenu monte des prises péritei. C'est son travail. A côté trône sa distraction : une superbe maquette de bateau presque achevée. Plus loin apparaissent des obiets personnels. Les yeux se détournent. Patrick, un jeune juré, mumnure : «J'ai l'impression de faire un peu voyeur.»

Devant la cellule, un groupe parle avec un surveillant. Le fonctionnaire explique que beau-

coup de détenus sont illettrés € On n'imagine pas qu'il y a encore des gens qui ne savem ni lire ni écrire», s'étonne un juré. La visite reprend. Voilà le mitard, petite pièce totalement nue avec un socle de ciment en guise de lit : «Il n'y a pas de matelas?», s'indigne Micheline, retraitée le directeur rassure les visiteurs : le couchage est remis chaque soir. «Ah! quand même i », grommelle cette femme. On se bouscule un peu dans un étroit couloir pour voir la cuisine et l'infirmerie. « Vingt heures en cellule et deux promenades de deux heures par jours, commente le directeur en dirigeant le groupe vers une cour si exigue que des jurés plaisantent sur le mot « prome-

#### 295 francs par jour

En sortant de la prison, chacun des jurés y va de son commentaire. Le directeur et les surveillants ont & l'air humain ». mais le bâtiment « est assez froid ». Léone paraît accablée. Mais elle a voulu être là. Le matin, cette retraitée avait précisé qu'elle habitait l'île d'Yeu et, devant la difficulté des passages en bateau, le président était prêt à la dispenser de siéger. Mais, après avoir écouté le magistrat expliquer l'importance de la fonction de juré et le déroulement d'une audience. elle a refusé la dispense. Léoné sera juré.

Ce n'est pas pour l'argent car la greffière leur a précisé qu'ils toucheraient – dans deux mois – 295,52 francs par jour d'∢indemnité de comparution » s'ils font partie des neuf jurés tirés au sort à chaque affaire. A indemnité horaire de perte de salaire basée sur le SMIC. Ceux qui seront obligés de coucher à l'hôtel recevront 68 françs par repas et 136 francs pour la nuit. Mais Daniel est marin pêcheur. S'il n'est pas tiré au sort, il aura totalement perdu sa semaine, car il n'aura pas embarqué.

Demain, il faudra siéger. «On fera ce qu'on pourra», dit Alain. Mais la visite de la prison les a marqués. Eric insiste sur le bruit des clés. Pour Jacques, cette visite, «c'est important, mais... perturbant ». Mireille, trente-deux ans, directrice de communication, avoue, songeuse : « On se surprend à avoir des réflexes de compassion. On se découvre. » Hervé, effrayé par la responsabilité du juré, n'avait pas envie de venir. Mais ce sont les gendarmes qui l'ont rassuré : « Ne vous inquiétez pas, si vous avez le moindre doute, il faut acquitter.

**MAURICE PEYROT** 

### DÉFENSE

Pour compenser le coût de la guerre du Golfe

### Les armées ont déjà reçu 1,5 milliard de francs

Le ministre de la défense, la plus importante, celle du Koweit.
M. Pierre Joxe, a indiqué, jeudi s'élève à 6 milliards de francs ». «Le 20 juin, à l'Assemblée nationale, que le premier ministre avait accordé contribution selon le calendrier atout récemment un premier verse-ment de 1,5 milliard de francs» au ment de la metterse, pour compen-ser les dépenses de la guerre du Golfe. «Pour le reste, c'est la loi de finances rectificative [le collectif bud-gétaire de fin d'année] qui tiendra compte » du coût de la guerre, estimé à 6 milliards, a ajouté M. Joxe. Le ministre de la défense a précisé que les contributions étran-gères s'élèvent «à une dizaine de milliards de francs, parmi lesquelles

prévu», a-t-il précisé. Interrogé sur la future école fran-co-allemande de pilotes d'hélicoptère que les deux pays ont décide de créer en commun pour la formation des équipages du Tigre/Gerfaut, M. Joxe a déclaré que «cette école pourrait être installée à Rennes-Saint-Jacques» (Ille-et-Vilaine) et ouvrirait vers 1997. M. Joxe a voulu rassurer sur les nuisances, indiquant que beaucour d'entraînements se feraient beaucoup d'entraînements se feraient sur simulateur.

### ILE-DE-FRANCE M. Chirac va consulter les habitants sur la «Charte de Paris»

Comme il l'avait annoncé en présentant la «Charte de Paris» (le Monde du 3 juin), M. Jacques Chirac lance une consultation auprès des habitants de la capitale, sur l'avenir de la ville et de la région lle-de-France. D'ici à la fin juin, les 1 350 000 foyers parisiens recevront un questionnaire qu'ils pourront ren-voyer avant le 30 septembre. Un

résumé de la « Charte de Paris » est joint à l'envoi. Les seize questions portent sur l'équilibre entre bureaux et logements dans la capitale, le maintien ou non du niveau des emplois, l'aménagement de jardins de proximité, la construction de parcs de stationnement en sous-sol et de voies routières souterraines,

#### Un colloque international sur les ventes d'armes

La Fondation pour les études de défense nationale (FEDN), l'Institut français des relations internationales (IFRI) et le Monde organi-sent, les 3 et 4 juillet à Paris, un colloque international sur le contrôle de la proliferation et des ventes d'armes de haute technolo-gie. Une série de commissions, avec la participation de plusieurs personnalités françaises et étrangères, traiteront, à l'Ecole militaire, pois à l'Assemblée nationale, des thèmes suivants: que contrôler et pourquoi contrôler,? comment contrôler? faut-il contrôler les échanges en matière de technolo-gies de défense?

C'est sous la présidence de M. Laurent Fabius, président de l'Assemblée nationale, que s'achèveront les travaux, avec notamment une allocation du ministre de la défense, M. Pierre Joxe. Les séances du mercredi 3 juillet seront à huis clos; seule la séance plénière du jeudi 4 sera ouverte au public.

Pour tous renseignements Fondation pour les études de défense nationale, Direction des relations extérioures, Hôtel national des Invalides, 75007 Paris; tél.: 16 (1) 45-55-30-11 poste 56 88 ou 16 (1) 47-05-12-07; fax: 16 (1) 45-55-39-29.

### SCIENCES

mardi 25 juin.

Avant le débat parlementaire sur les déchets nucléaires

### La CFDT préconise une loi d'orientation sur l'énergie

La CFDT a rendu publique, vendredi 21 juin, sa position sur la gestion des déchets nucléaires à vie longue. Elle a remis un document aux députés, à la veille du débat parlementaire sur ce sujet, prevu

Seul un vrai débat sur l'ensemble

de la politique énergétique du pays permettra de « lever la suspicion des citoyens » face au choix des respon-sables, a estimé M. Jean-François Troglic, secrétaire national de la CFDT, au cours d'une conférence de presse. Si les députés ne s'y engagent pas des maintenant, le problème des déchets nucléaires risque de les entraîner « dans la spirale électorale». Les élus n'auront d'autre ressource que de «prendre la tête de manifestations». Une « commission nationale

### d'évaluation »

A propos des déchets, la CFDT souhaite la mise en place d'une « commission nationale d'évaluation», comprenant des « représentants de la société civile et de la communauté scientifique internatio-nale», dotée d'un pouvoir de veto

suspensif sur les travaux en cours. Selon elle, le choix des sites pour la réalisation de laboratoires souterrains devrait être justifié par la publication de l'ensemble du « classement» des vingt-huit sites présé-lectionnés, avec la mise à plat de

tous les critères techniques. « Malheureusement », déplore M. Troglic, le projet de loi que doit discuter le Parlement a est incomplet», cas « il n'aborde qu'une partie des problèmes posés par les déchets radioactifs ». Il faut prendre en compte, dit-il, «l'ensemble de la filière nucléaire ». Aussi, la CFDT préconise-t-elle une diversification des moyens de production d'électricité et une limitation du parc électronucléaire « aux stricts besoins nationaux». Elle craint une extension du programme à des fins d'ex-portation d'électricité. La place de l'énergie nucléaire doit, selon le syndicat, être définie par « une loi d'orientation énergétique précisant les objectifs à vingt ans de maîtrise des consommations de toutes les énergies - dont l'électricité - et de

### **ENVIRONNEMENT**

### A Madrid

### Echec de la réunion du traité de l'Antarctique

La réunion du traité de l'Antarc-

tique s'est soldée par un échec, samedi 22 juin à Madrid. La délégation américaine a demandé « davantage de temps pour exami-ner le texte de base», adopté en avril dernier par les vingt-six pays ayant droit de décision, a-t-on ppris de source diplomatique Les négociations ont buté sur

l'article 24 du protocole, qui donne virtuellement un droit de veto à chacun des pays signataires du traité, pour lever, après cin-quante ans, le moratoire sur la prospection minière. - (AFP.)

### <u>**Le Monde**</u> EDITIONS Science et

philosophie pour quoi faire? Textes présentés par Roger-Pol Droit

diversification des sources».

## La joie des mélanges et la tristesse du play-back

A Paris, la dixième Fête de la musique a brassé publics et genres malgré l'impérialisme des variétés télévisées

Les « Basques new age » du groupe Oio avaient salué le lever du soleil à sept heures, au matin du 21 juin, sous l'Arche de la Défense. Sur deux belles grandes scènes, des-sinées pour reprendre le motif du mage de l'Arche, les groupes et les artistes se sont succèdé toute la journée et une partie de la muit, attirant successivement les travailleurs des tours, les consommateurs du centre commercial et les jeunes sortis de

Entre classicisme de bon aloi (Malavoi, Bill Baxter, Philippe Lavil) et audaces mesurées (Corman et Tuscadu, Poupa Claudio et son raggamuffun toulonnais) s'étaient glissés une quarantaine d'amateurs, réunis sous l'appellation Cité Swing. Ces jeunes musiciens de Nanterre sor-taient d'une initiation accelérée sous l'égide du saxophoniste américain Hal Singer qui, avec les musiciens de son quartet, vient pendant trois mois de leur inculquer les bases de la musique. Big band modulable, Cité Swing se divise en petites for-mations qui pratiquent les genres de prédilection des musiciens, jazz, rap, rai. L'expérience se terminait par ce concert à la Défense. La rencontre entre les aspirations parfaitement irréalistes et irrépressibles des jeunes et l'exigence de rigueur des musiciens professionnels a donné un résultat qui faisait plaisir à entendre.

Place des Abesses ou devant le Crédit lyonnais, sur les grands boule-vards, la France multiraciale s'était donné rendez-vous, de l'Antillais Guy Conquette à la Turque Senem Divici, en passant par la chanson très française de Jacques Haurogné. Boulevard Saint-Germain, la Maison de l'Amérique latine avait ouvert ses portes et ses jardins. A l'heure de l'aperitif, entre punch et parasols, un public en mal de calme avait espéré la fin des averses pour s'asseoir sur les pelouses et dégustait dans une tranquillité satisfaite le tango subtil et racé de Haydée Alba. À l'autre bout du boulevard, l'Institut du monde arabe se livrait, et c'était une première, à un exercice de pur attraits de la rue, ceux de la place de la Contrescarpe toute proche, où fans de Brassens et adeptes de hardrock cohabitaient sans d'autres heurts que cacophoniques ou ceux de la place Furstenberg, à Saint-Ger-main-des-Prés, où quelques amateurs de chansons de rue distribuaient gracieusement les paroles à reprendre

Commencé à l'heure de la promenade, vers 19 heures, clos plus de quatre heures après, quand la rue commence à céder à la nervosité, le concert de l'IMA voulait administrer

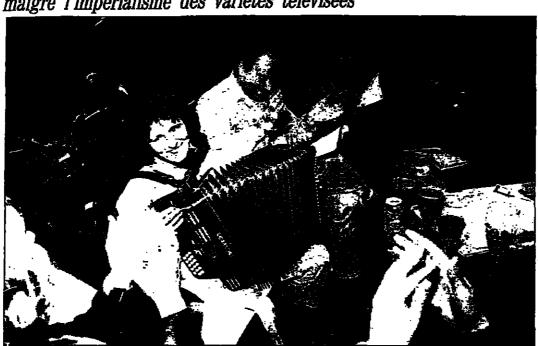

Loin des fastes du Trocadéro, dans un bistrot de la Butte aux Cailles...

constituent les musiciens étrangers vivant en France. Concoctée par le chanteur tunisien Ahmed Ben Dhiab, musicien éclectique, et Mohamed Métalsi de l'IMA, la soi-rée aligna sans faille ni attentes indésirables onze groupes ou solistes, à commencer par l'octuor de violon-celles français Tempo di Cello jus-qu'aux Sud-Américains de Karumanta. Sur la scène de l'anditorium de l'IMA, devant une salle plus que comble, les champions des cultures mixtes, tel le percusionniste argentin Martin Saint-Pierre, avaient fière allure. Et le public se mit à adorer le Sicilien Carlo Rizzo et ses tam-bourins, le griot africain Lamine Konte, brillant joueur de kora, puis les chants déchirés du Kurde Temo, son jeu raffiné au tanbur (un petit luth), et de son double féminin, la chanteuse Shaala. Ton grave jusqu'au cours improvisé et infiniment drôle – différences entre la guimbarde orientale en bambon et l'euro-péenne en métal – du Vietnamien

Le Paris rock était resté dans ses quartiers (à l'exception des groupes du FAIR, installés place Denfert-Rocherean), de la place Clichy à Répu-blique en passant par Stalingrad. Entre les pavillons désaffectés de l'hôpital Bretonneau, on avait du mal à mettre un pied devant l'autre

tion de Bretonneau, un collectif d'ar-tistes anime les lieux) avait attiré de monde. Les Satellites, Dirty District, le Cri de la Mouche devaient jouer jusque tard dans la soirée, avec les approximations d'horaires que sup-pose une tournée parisienne réalisée en vingt-quatre heures. Le Cri de la Mouche, Corman et Tuscadu ont donné plusieurs concerts au quatre coins de Paris.

Place de la Bastille, la première averse s'est abattue environ cinq minutes après que le chœur de l'Opéra de Paris se fut installé devant un public de curieux. Il ne fallait pas rater cette première sortie dans la rue des musiciens de la Bas-tille, quitte à supporter le vacarme des voitures. La pluie venue, les

Le long du boulevard Saint-Germain, les Beatles, Simon et Garfun-kel fournissent l'essentiel du répertoire de nombreux groupes, démentant la traditionnelle image azzy du quartier. Le vrai jazz, on le trouvait devant la gare Montparnasse, avec, entre autres, le violo-niste Pierre Blanchard et suntout le trompettiste américain Louis Smith. Le groupe TSF, humour et esprit de fête, a mis le public dans sa poche.

Pendant ce temps, au Trocadéro, la soirée TF1 déployait ses splen-deurs. Les jardins étaient éclairés

taggé à coups de projecteurs. Le public, massé sur les quais et le pont Alexandre-III, pouvait admirer les humières et écouter les disques sur lesquels les chanteurs s'agitaient. La Fête de la musique sans musique. Jusqu'au moment où les Casse-Pieds sont montés sur scène. Les Casse-Pieds ont longtemps joué dans le allés rejoindre la Mano Negra. Les autres ont continué à jouer du «rock'n'drôle» dans le circuit alternatif. Les Casse-Pieds viennent de signer avec Claude Martinez, manager, entre autres, des Gispy Kings, ce qui leur a donné le ticket d'entrée à la soirée TF1. Une fois en direct, ils ont déployé une banderole dénonchaines dates de - viais - concerts et chanté une variante de leur «tuhe» le Mêtro, assez désobligeante pour TF1 et sa politique musicale. En régie, on a fait ce qu'on pouvait pour limiter les dégâts, cadrant la scène de très loin pour que la banderole soit illisible, mais les Casse-Pieds avaient réussi leur coup, il était pour une fois question de

> **VÉRONIQUE MORTAIGNE** et THOMAS SOTINEL

à donner le change à sa compagne

hôtesse d'accueil à Roissy, divorcée, deux enfants. Et puis il la quitte,

dort sur un banc, on hi vole ses chaussures, et il coulera à pic si trois clochards - Richard Bohringer, Ticky Holgado, Chick Crtega - ne l'aidaient à survivre dans notre

Il y a bien quelques facilités dans

le film, mais sans importance en

regard d'une comédie satirique qui

dénonce la fragilité de la réussite sociale, la férocité des entreprises, le

voyeurisme de la télévision, l'insuffi-

sance des aides accordées aux SDF (sans domicile fixe). Personne n'est

fait pour être pauvre, clame le film,

qui exalte avec humour la solidarité des plus démunis. En fait, ce cadre,

qui n'aurait jamais peut-être tendu la main à un clochard, accomplit une sorte d'initiation qui le ramè-

nera à la surface, meilleur qu'avant.

Le regard lucide d'un jeune garçon -

Julien Harlay - et le sourire de Vic-

toria Abril avalisent cette renais-

sance. La comédie est d'un mora-

**JACQUES SICLIER** 

liste : un miracle.

«époque formidable».

musique sur TF1.

### CINEMA

Un air de modernité Quatre ballets, quatre façons de jouer avec les codes classiques

**CHORÉGRAPHES AMÉRICAINS** à l'Opéra Gamier

lls sont quatre, réunis pour neuf soirs au Palais Garnier sous la bannière étoilée « Chorégraphes générations, du vétéran Jérôme Robbins, soixante-douze ans, au benjamin David Parsons, trente et un ans, en passant par le quadra-génaire William Forsythe et la quinquagénaire Twyla Tharp. Sous passeport commun, quatre tempé-raments bien différents, quatre manières d'infuser à la danse classique le sang vrai de la modernité.

Il n'y a pas lieu de s'attarder, cependant, sur le chétif hors-d'œu-vre que constitue An Envelope de David Parsons, entré au répertoire de Garnier en 1987. Son langage postmoderne ne sort guère de la Rossini étant ici prétexte à diverses pitreries autour d'une let-tre dont on ne parvient pas à se débarrasser.

« Nous dépendons tous de la danse classique et de son enseigne-ment, déclare la trépidante Twyla Tharp, longtemps figure de proue de l'avant-garde new-yorkaise. C'est notre base. Je m'en sers et je joue avec, mais je la respecte.» Elle en joue davantage qu'elle ne la respecte, heureusement, dans Push Come to Shove, (la nouveauté de la soirée) : elle en raille les codes, en sabote les mécanismes, la mâtine de swing, de charleston, d'acrobaties. Décalages pervers, rivalités sournoises. fausses entrées et sorties, chapeaux meion volants - et ravissants costumes de Santo Loquasto. Mais Push est plus drôle à New-York. où on l'a vu récemment dansé par

l'American Ballet Theatre, les danseurs de l'Opéra se prennent encore un peu au sérieux dans cette bulle de savon. Malgré son charme peu résistible et quelques pyrotechnies, Patrick Dupond sem-blait curieusement absent, le soir

On a déjà célébré ici le raffine-ment et la beauté de In the Night: Robbins semble y regarder la danse classique avec plus de nos-talgie qu'ailleurs et nous parler dans ses pas de deux aux innombrables « portés », d'autres temps où l'homme traitait sa comdanse contemporaine, comme on sait, il la jette à terre le plus brutalement possible). On retrouve avec bonheur les trois couples de la création, la divine Loudières en tête – seul Wilfrid Romoli remplace Jean Guizerix et confirme ses progrès constants.

#### Neuf étincelles d'enfer

Vient enfin Forsythe, le violeur, le violenteur de l'académisme, qu'il pousse aux paroxysmes du déséquilibre, de la désarticulation, de la vitesse. Jamais son fameux In the Middle, Somewhat Elevated n'a paru dansé de façon aussi éblouissante, par neuf étincelles d'enfer qu'il faut toutes nommer : Isabelle Guérin - étoile fétiche de la soirée Tharp, Robbins et Forsythe l'ont réclamée, - Marie-Claude Pietragalla, Laurent Hilaire, Manuel Legris, Lionel Delanoe, Fanny Gaida, Karin Averty, Nathalie Aubin, et Béatrice Martel. Salle en délire.

SYLVIE DE NUSSAC Opéra de Paris Garnier, 19 h 30, jusqu'au 29 juin. Tél : 47-42-53-71,

### Le miracle du clochard

Néo-réalisme à l'italienne pour une comédie bien française licercié, parvient pendant un temps UNE ÉPOQUE FORMIDABLE

Gérard Jugnot était arrivé en réalisation comme on entre en religion, persuadé de pouvoir évangéliser les persuace de pouvoir évangement est foules par sa force de conviction. Il ne voulait pas être seulement acteur. Et s'il est vrai que *Pinot simple flic* fut un coup d'essai sympathique, propre à mener de nouveaux fidèles au comique de café-théâtre, Jugnot – cinéaste a glissé avec ses deux films suivants vers un comique purement franchouillard qui ne laissait plus

de Gérard Jugnot

Les miracles peuvent avoir lieu. D'une certaine manière, Une époque formidable en est un. Voilà un scénario bien construit, bien travaillé, arrimé dans le réalisme contemporain, avec des dialogues habiles, une mise en scène qui pratique dans ses meilleurs moments le mélange des genres, dramatique et buriesque, de la comédie italienne. Avec, Jugnot en tête, une interprétation bien dirigée et, pour assaisonner le tout, des bouffées d'amour et de tendresse car Jugnot est, aussi, un sentimental.

Michel Berthier, cadre supérieur

### EN BREF

Mort du pianiste Malcolm Frager. 20 juin dans un centre hospitalier de Lenox (Massachusetts). Il était âgé de il avait remporté en 1959 le concours Leventritt et, en 1960, le prix du âgé de cinquante-huit aus.

Connecurant d'un récital de Svistosla Bruxelles. Polygiotte, interprète éclectique, il avait donné des concerts

22 juin, à 18 heures, à la Grange de dans plus de soixante-dix pays, et Meslay, près de Tours, au 27 juin, à menait en même temps des 21 heures.

☐ Mort du pianiste Malcolm Frager.

— Le pianiste et musicologue améri—

mer concert remontait à juillet 1990. cain Malcolm Frager est mort le De Mort du cinéaste Burleigh Wartes. Le cinéaste américain Burleigh Wartes, qui avait obtenu trois oscars Lenox (Massachusetts). Il était âgé de cinquante-six ans. Né le 15 janvier 1935 à Saint-Louis, initié au piano par un disciple de Clara Schumann, mort le 18 juin à son domicile de Norwalk dans le Connecticut. Il était

Richter. - Sviatoslav Richter déplace le récital qu'il devait donner le

### La saveur du pays, l'attrait du monde

Clôture des premiers Mardis du Dunois, qui ont révélé la vitalité des musiques traditionnelles de France

Records, qui a connu ses heures de gloire en lançant sur le marché américain les premiers chantillons de musique sud-afri-caine (la série The Incredible Beat of Soweto), bien avant la défer-lante Graceland de Paul Simon, possède un catalogue conséquent de musiques vivantes du monde. Très exotique et chic, figure en bonne place le quintette français Lo Jai, French Traditional Music From Limousin. Le groupe, un prototype des mélanges créatifs qui agitent les musiques traditionnelles en France, revient d'une tournée de quinze concerts aux Etats-Unis. Ici même, Bretons, Recouse en Ausgraphs sont rancée. Basques ou Auvergnats sont rangés dans le rayon « Musiques du monde » des disquaires, où ils côtoient les Musiques du Ramayana, les grands classiques Ramayana, les grands classiques persans ou la tradition malgache. «L'auditeur urbain type ressent la même distance entre la Corrèze et l'Iran », explique Eric Montbel, joueur de cornemuse de Lo Jai, et coprésident avec Jean Blanchard du Centre de musiques traditionnelles de Rhône-Alpes. « D'ailleurs, la vielle à roue amuse les Américains, et les sonorités du bourdon les étonnent comme paus celles du santur. » Les musiques de terroir appartiendraient-elles donc à la grande diale? famille de la sono mon-

diale?

Selon Pierre Toureille, directeur du label Ocora de Radio-France, « les musiciens traditionnels français possèdent d'exceptionnelles qualités musicales. Un Arnaud Maisonneuve, un Benat Achiary, ont des voix formidables qui les situent dans la lignée du Pakistanais Nusrat Fateh Ali Khan ou de l'Iranien Nazeri. » De fait, nous sommes loin de l'amateurisme, ce sentiment approximatif du métier sentiment approximatif du métier d'artiste – à ne pas confondre avec les pratiques d'amateurs, points d'ancrage d'une musique riche de sa diversité – dont les détracteurs du « trad » firent leurs choux gras. Foin des barbes épaisses, des cheveux en bataille et des soirs de kermesse, les musiciens d'aujourd'hui ne sont plus

Les Mardis du Dunois, deux soirées par mois consacrées aux musiques traditionnelles, essentiellement françaises, avec incursions en Angleterre (Oyster Band) ou en Ouganda moderne (Geoffrey Oryema), ont poussé le bouchon un peu plus loin en pariant sur les rencontres et les mélanges. Philippe Krimm, qui les a imaginées, tient le rôle du grand communica-

Cet ancien chargé de mission à la direction de la musique, passionné des « musiques d'ici », rédacteur en chef de Trad-Magazine, et ses proches, Gabriel Yacoub, ex-chanteur de Malicorne, André Ricros, chanteur et joueur de cabrette, développent une attitude autant qu'une esthétique, en prenant leurs marques sur les variétés et le rock : défense du style, de la manière et du renou-vellement créatif. Redresseur d'images, Philippe Krümm sait que la marge de manœuvre est étroite, entre «l'ethnologique et le planétaire», avec, en filigrane, la question-clef : qu'est-ce que la musique traditionnelle en France aujourd'hui?

#### La galaxie du disque

« C'est une ornementation singulière, une musique modale très tra-vaillée sur des bases simples », précise Evelyne Girardon, chanteuse et joueuse de vielle à roue, mem-bre de la Compagnie du beau temps et initiatrice de l'excellent groupe vocal Roulez Fillettes. «La plupart des musiciens ont été serrés au bourdon, poursuit Philippe Krümm. Mais la palette de sons est très étendue, grâce notamment à une grande variété d'instruments, une vingtaine à usage courant. » Et de lancer une boutade : « On fabrique chaque année en France plus de cornemuses que de violons.» Les chiffres lui donnent raison. La réalité est autre. Il suffit d'observer le balancement, entre effervescence et méventes, du marché discographique L'hiver dernier, une quinzaine

de labels «traditionnels» s'étaient regroupés au MIDEM de Cannes, sous l'impulsion du Centre natio-nai d'action musicale (CENAM) (1) et de la SACEM Une galaxie peuplée d'indépendants souvent installés en région, où l'on retrouve le Breton Keltia Musique, le Corse Ricordu, mais aussi le classique Arion, le marginai Nato. ou les marins de la

revue le Chasse-marée. Nouveat venu, Silex, créé par Philippe venu, Silex, créé par Philippe Krümm, avec la collaboration d'André Ricros, assure un vole plus novateur, mélange assuré e flirt poussé avec le jazz (Andre Ricros et Louis Sclavis, le Partage des eaux: Quintette de clarinettes Musique tétue). Un pendant nécessaire à Ocora, pionnière et labe de qualité «tradition» – les musiques mélangées n'y ont pas tout à fait droit de cité. Fondée pai André Ricros, président de l'AMTA (Association des musiques traditionnelles d'Auvergne), un des sept centres régionaux subventionnes par la direction de la musique et Pierre Toureille, la collection « En France » de chez Ocora aligne quelques prix d'excellences. aligne quelques prix d'excellences, souvent décernés par l'Académie Charles- Cros, ou des critiques élo-Charles- Cros, ou des critiques élogienses et unanimes (Gilles Chabenat, Musiques pour vielle à roue, Erik Marchand et Thierry Robin, Chants du Centre-Bretagne. Arnaud Maisonneuve, Chants de Basse-Bretagne, Benat Achiarry, Arranoa, Evelyne Girardon, Amour de fusain...). La collection a démarré grâce aux avantages du service public: « La non-obligation de rentabilité immédiate, la liberté de produire, l'aura internationale d'Ocra», précise Pierre Toureille. d'Ocoran, précise Pierre Toureille. Elle stagne en butant sur ses inconvénients : des moyens de production minima (un budget « nouveautés » d'environ 400 000 F par an pour six dis-ques, toutes collections confon-dues), un budget de réassort eucore plus maigrelet, et les pesan-teurs administratives qui gènent le suivi des artistes. Pour reprendre son sonffie et satisfaire leurs exi-gences, Ocora devrait multiplier ses capacités de production et de commercialisation par deux ou trais

#### Мапдие de salles

ciens sont alles voir ailleurs. Et l'on retrouve anjourd'hui, dans la collection « Ethnic » chez Auvidis, la plupart des artistes Ocora. Le label soutient ses artistes. Silex également. Mais, même si le Théâtre de la Ville à Paris programme pour la saison prochaine le trio d'Erik Marchand et le Quintette de clarinetses, le manque de salles attentives au phénomène se fait cruellement sentir, celui de tourneurs professionnels aussi. La SACEM, inopérante sur le réper-toire traditionnel tombé dans le domaine public, mais touchée par un secteur créatif, composition, arrangements, en plein essor, est bien décidée à donner un coup de pouce. Elle a consacré cette année 1,5 million de francs au soutien des musiques traditionnelles (pour un budget variétés de 20 millions

Les musiques traditionnelles françaises, qui flirtent anjourd'hui avec celles des communautés immigrées, veulent trouver leurs débouchés en dehors des limites du pays, en conservant de fortes identités. Leur chemin passe par Paris la centralisatrice. Mais aussi par les régions. On retrouve donc la plupart des musiciens dans les Centres de musique traditionnelle, où, de l'AMTA à Riom à la Dastum à Loudéac, ils mènent à bien des missions naturelles de collec-tage et de transmission des réper-toires et des techniques, sonvent en collaborarion avec les départe-ments d'artino manifest de la collaborarion de la company de la company de la collaborarion de la collaborario de la collaborarion de la collaborar ments d'ethno-musicologie des universités et les conservatoires, où, depuis 1987, il existe des certificats d'aptitude aux musiques tra-

ditionnelles. Les paris sont pris. Le deraier Mardi du Dunois pour cette saison fut optimiste. Quatre compères de la Compagnie du beau temps (Girardon, Blanchard, Amyot, Le Tron) y fêtaient la sortie chez Auvidis de l'album le Grand Fertin. Tout n'y était pas parfait, et ces excellents musiciens s'étaient handicapés d'une maladroite «mise en spectacle» - quelques bouteilles de vin encombrantes pour la vielle et des habits de cuisiniers peu pratiques pour l'accordéon diatonique. Les chansons, charmantes et travaillées, tournaient autour d'un traité du savoir-vivre où « se faire péter la sous-ventrière » avec élégance demeurait, en fin de compte, bien plus important que toutes les discussions d'école.

(1) Le CENAM a publié un fictier des musicions traditionnels en France, sinsi qu'un guide très complet et clairement présenté des Musiques d'en France. Tél.: (1) 42-33-38-24.

Pour ou ontre Dieu?

ar early 🕶 💰

decombined to a

property to the same

فتوليده والأثاب فاساء صوير

and the second of

ومناهى والمعاشد ومناه

10 70 1 1 4 4 10

Service appearance for

and the same

Tarke carbo and c

ende ertifenen befrei

in collingues and the

the state of the s

-W. 48. ⊤#4

--

Carrier t selle

---

Menchine

-

SHOPE . THE MARKS

### Pour ou contre Dieu?

Cabanis, « moine dans le siècle » vel académien prend le contre-pied rien et essayiste? Après, entre comme on va le définir tout à d'une formule qui fut fracassante autres bons livres, son Saint-Simon l'heure, commenter, expliquer, disculper peut-être, l'athéisme avoué fiait le dix-huitième siècle de « stude Thierry Maulnier. Certes, en pide». Voire! Le pensum académicouvrant d'éloges l'œuvre littéraire où s'imbriquent les prises de position politique d'un maurassien militant - de moins en moins orthodoxe il est vrai – îl fait preuve d'une évi-

Il est piquant de voir M. José dente lucidité. Par exemple, le nou- polar métaphysique, - mais histoau cours des années 20 : elle qualique a du moins fourni à M. Cabanis l'occasion d'ajouter un chapitre à sa galerie d'écrivains. N'est-il pas seulement romancier - et même, avec le Crime de Torcy, auteur d'un

l'admirable, son ouvrage sur Mauriac, le roman et Dieu, justifie une fois de plus l'assentiment de M. Jacques de Bourbon Busset : ce « mystique voluptueux » a retrouvé la grâce, la foi d'une enfance

JEAN-MARIE DUNOYER

# Le discours du récipiendaire

MESSIEURS, Voici peu, alors qu'une guerre, cruelle comme elles sont toutes, battait son plein, j'ai entendu certaines sources d'information dire que c'était l'enser sur les routes. Celles de France, conduisant à la montagne et à la neige, en province. La province, c'est où l'on va pour les vacances, le divertissement, et quelques jours. Certains y sont nés, mais on n'y vit pas, on ne saurait y vivre. Un grand écrivain contemporain, qui ne fut pas des vôtres, mais ministre, a eu un mot pénible pour la province.

Le sentiment de gratitude que j'éprouve à me trouver parmi vous, tous ceux qui vivent loin d'ici devraient le partager. Pour la première fois, cette distinction si enviée d'être admis dans votre compagnie, vous en avez comblé un pur provincial. Depuis quelques années, Dien sait avec quel bonbeur vous avez pratiqué l'ouverture féminine. Voici maintenant l'ouverture provinciale. Soyez-en de tout cœur remerciés, d'autant que ma province a été de longue date maltraitée.

Ecrivant à sa fille, il y a à peu près trois cents ans, M= de Sévigné rapporte qu'elle vient d'entendre le sermon de la Passion, à Saint-Paul Elle avoue qu'elle était prévenue contre le prédicateur, un certain abbé Anselme. « Je le trouvais gascon, dit-elle, et c'était assez pour m'ôter la foi en ses paroles. » Plus près de nous, c'est un ténor que François Mauriac avait entendu à Aix-en-Provence. Il appartenait, dit-il, « à l'espèce la plus commune, disons de Toulouse ». Entre les deux, dans une revue couleur saumon de 1933, Henri de Régnier évoquait la rencontre de Chateaubriand et de Léontine de Villeneuve, jusque-là non identifiée, et il ajoutait : « J'avoue que je l'aimais mieux inconnue... Savoir que la Sylphide de Cauterets fût Toulousaine, cela me l'a gatée un peu. » Et pourquoi donc? Puisqu'il est ici nécessairement question d'académie, j'aurais pu assurer à Henri de Régnier que celle des Toulousaines n'a rien à envier à personne

### Premier contact

ECLUS dans ma province, d'où vous am'avez fait l'honneur de me faire si glorieusement sortir, je n'ai vu Paris qu'en 1945, à vingt-trois ans. Pour que je rencontre personnellement Thierry Maul-nier, il avait donc fallu qu'il vint jusqu'à moi. Cela s'était passé en 1937 ou 1938 - jusqu'à ces derniers temps, je ne savais plus. J'avais vu un jeune homme plus âgé que moi, mais pas de beaucoup, sem-blait-il, très grand et long, avec un regard attentif, myope et sèrieux derrière des lunettes. Il était accompagné d'un ami, que j'ai supposé longtemps être Jean de Fabrègues. Ils avaient fondé une revue, Combat, qu'il s'agissait de présenter dans un cercle d'étudiants. Un numéro ancien de cette revue m'a permis. l'hiver dernier, de découvrir l'annonce de cette réunion et donc sa date, le 17 mars 1938, et que c'était René Vincent qui assistait Thierry Maulnier. Ils devaient traiter le sujet sui vant: « Nos raisons de combattre, pour le vrai nationalisme contre l'argent, le vrai socialisme contre la démocratie. » Programme caractéristique de ce qu'il y avait d'original, et d'un peu subversif, dans la pensée de Thierry Maulnier. Après la réunion, il nous parla en comité plus restreint, puis écouta nos remarques et nos

. دمیا<sup>به چ</sup> شی

To a second

Ce fut pour lui l'occasion d'une réponse que je u'ai pas oubliée, à vrai dire la seule phrase que je lui ai entendu prononcer dont j'ai gardé exactement le souve-nir. L'un de nos camarades lui avait dit que sa revue était intéressante, mais que peut être clie atteindrait un public plus vaste si son abord était plus facile, son contenu à la portée de lecteurs moins avertis. Thierry Maulnier répondit : « Cela ne me paraît pas nécessaire. »

Les cinquante ans qui ont suivi n'ont pas dementi ce propos, ce parti pris chez Thierry Maulnier de ne jamais chercher le succès en adoptant ce qu'on appelle dans le jargon d'aujourd'hui un profil bas, à étendre son public en se souciant de lecteurs moyens, qui sont nécessairement le grand nombre. Il dit de Victor Hugo qu'il fut « prophète pour grand public », ce ne fur mas son cas.

#### Penseur solitaire

Aucune complaisance jamais. I'ai relevé cette affirmation: « Démontrer est vain, fatigant, ennuyeux et vulgaire. » Sa curiosité était multiple, qu'il s'agisse de politique ou de littérature, du sens des mots, des coutumes, de l'homme en général, de la femme en particulier, de ce que pourrait être un art de vivre, ou plutôt de ce qui pourrait rendre cette vie tolérable. Les réflexions qui en résultaient, on aurait dit qu'elles n'étaient que pour lui, sans qu'il songeât à convaincre. C'était une pensée libre, née d'elle-même et de l'occasion, une pensée surtout soli-taire, qui rappelle la naissance de celle de Descartes quand celui-ci raconte : « J'étais alors en Allemagne... Je demeurais tout le jour enferme dans un poèle, où j'avais tout loisir de m'entretenir de mes pensées. »

S'entretenir de ses pensées, sans souci d'un interlocuteur, il me semble qu'il y a de cela chez Thierry Maulnier, tout le contraire de Montaigne qui, dès les pre miers mots, s'adresse au lecteur. Une sorte de retrait, de distance, de hauteur, très cartésienne. Cela ne me paraît pas un hasard s'il se référait volontiers au «doute méthodique» de Descartes, « le plus grand philosophe des temps modernes», dit-il, trouvant géniale la « prise de conscience du cogito ». Mais avant celui-cì : le doute, qui est un garde-fou, voire une méthode, dont Thierry Maulnier peut-être (j'allais dire : sans doute) ne se défit jamais. Dans la déclaration liminaire d'un de

Ses ouvra comme un de ceux qui « ont posé à leur époque un plus grand nombre de questions », sans préten-dre avoir donné des réponses satisfaisantes. « Du moins, dit-il, aurai-je contri-bué, je l'espère, à rendre moins convaincantes les réponses des autres.» I dira de même, d'une autre manière : « Tu ne peux pas donner de réponses à toutes les questions, mais tu peux faire des moctions avec toutes les réponses. » C'était pousser loi le doute méthodique, le transformer en remise en cause, directe, de ce qui est admis. On passe du «je doute» à «je conteste». En 1938, dans Combat. condamnant le nazisme et tout régime totalitaire, il constatait : « Les lois de l'Esprit sont la confrontation, le doute, la contradiction. » Rien d'une intelligence dogmatique. Après une jeunesse où, sous une influence dont il ne laissa pas de s'écarter bientôt, il n'avait pas hésité à se montrer parfois très affirmatif, il fut ensuite rarement un profanateur, mais presque toujours un grand interrogateur, interrogateur de soi.

#### «Que le message soit clair»

C'EST clairement qu'il posait les pro-blèmes, sans dissimuler la complexité des sujets et l'incertitude des solutions, sous un langage abstrait et obscur. Il avait observé, dit-il, qu'une certaine obscurité voulue est un bon moyen de plaire, ce voulue est un bon moyen de plante, ce dont précisément il ne se souciait pas. Son expérience lui avait appris que le lecteur ne répugne pas à mal comprendre : « Trop de limpidité l'humilie », tandis qu'un discours où il se perd un peu ou beaucoup le flatte. Thierry Maulnier voyait dans l'opacité de l'écriture non une voyait dans l'opacité de l'ecriture non une difficulté à exprimer ce qui est trop riche, mais un signe de prétention, et une déma-gogie. On est sibyllin parce qu'on accroche ainsi un certain public. « Tout peut être dit clairement », dit-il; mais il poursuit : « Toute grande œuvre est un langage coié. Que le message soit clair, et que le sens soit caché.» que le sens soit caché.»

Merveilleuse définition de ce qui res-sortit de la littérature : à la différence des travaux universitaires ou d'érudition, où le texte doit être clair, objectif et complet, il convient ici de lire entre les lignes, là est le plaisir que donne la littérature, tout est à double ou triple sens, un langage facile, mais un regard attentif qui va audelà, où sont les vraies richesses.

Première leçon que nous donne, me semble-t-il, Thierry Maulnier, et qui me rappelle cette prière de Tolstoï que Mon-therlant citait et admirait : « Mon Dieu,

recherche et les prétentions révêlent d'ordinaire une pauvreté qu'on voudrait masquer, alors qu'un grand écrivain livre ses secrets sans ambages, de même que dans une eau transparente et calme, à qui sait voir, apparaissent la prodigieuse variété, la poésie et l'éclat des fonds marins. On comprend pourquoi Thierry Maulnier a placé si haut Racine, sur lequel il est revenu maintes fois, et ce qu'il en dit nous fera connaître mieux Thierry Maul-nier lui-même. Tant il est vrai qu'on se livre en parlant de ce qu'on aime.

#### L'éternel Racine

RACINE, dit-il, « ne se soucie ni de heurter ni de séduire », il ne consent à atteindre le spectateur que par un seul moyen : la qualité. Racine « n'est pas social », il n'est pas de ces auteurs qui fournissent des maximes pour honnêtes gens. A la différence de Corneille, il ne moralise jamais. Chez lui, le spectacle, ce qui attirerait le public, est réduit à presrien : tout est à deviner, à con dre. (En passant, songeons au théâtre de Victor Hugo). « Pas de cris, il n'y a pas de baisers dans le théâtre de Racine. La folie butsers dans le ineatre de Rucine. La joile ni la haine n'y ècument, la douleur n'y hurle point... » Tout s'y manifeste et s'y résout en paroles, et en paroles simples; l'émotion, le tragique est dans la musique impalpable (la modulation) de ces paroles, ce qui n'exclut pas la violence.

Thierry Maulnier ne croit pas au «tendre Racine v, il insiste plutot sur la suggérée, cependant cuisante. Je parlais tout à l'heure de la délectation, purement littéraire, que donne la lecture d'un texte entre les lignes, entre les mots, et à travers les mots pour découvrir ce qu'ils recèlent, ce qu'ils portent en eux, un texte où tout est dit, sans le dire. Ainsi Andro-maque annonçant à Pyrrhus qu'elle doit le quitter pour aller voir son fils : «Je ne l'ai point encore embrasse d'aujourd'hui », dit-elle. Au lycée, Georges Canguilhem nous faisait remarquer qu'Andromaque disait cela à un homme qui brulait de l'embrasser. Ils ont de la chance ceux qui ont rencontré quelqu'un pour leur faire aimer Racine, et Thierry Maulnier fut un de ces initiateurs pour qui nous n'aurons jamais assez de reconnaissance. (...)

L'admiration et la joie d'admirer à bon escient conduisent ainsi Thierry Maulnier jusqu'à un lyrisme qu'on aurait pu ne pas soupçonner chez lui, et à une expression nouvelle de la beauté et de la grandeur de l'art gree. Même démarche, mêmes consé-quences, lorsqu'il traite d'une époque de notre littérature qui lui est particulière-ment chère, qu'il trouve sa joie à faire revivre, quand elle était sinon morte, du moins profondément assoupie. Le dix-septième siècle, reconnaît-il, est sans doute « le siècle royal de notre littérature », mais ce qu'on a nommé l'école de 1660, qui exigeait des ouvrages «polis et repolis», «vingt fois remis sur le mérier», s'il la respecte et l'aime dans Racine. lui semble aussi l'avenement et l'apothéose d'un esprit plus rassurant que novateur, celui de la bourgeoisie, apportant dans les lettres le risque de la convention, de la tris-tesse et de l'ennui. On rencontre alors, observe-t-il, des écrivains «fils de tabellions et de drapiers», que ne tente plus aucune aventure et qui ne sont plus guettés, Dieu nous en préserve, « que par les pensions et l'Académie ». Toute l'attention de Thierry Maulnier, quittant Racine, toute sa dilection se porte sur la première moitié du siècle.

Il aime « l'allure libre, inquiète, vive, hardie, du temps d'Henri IV et de Louis XIII, une époque toute vouée aux plaisirs de l'invention et de la découverte. regorgeant de frémissantes virtualités v. C'est dans la poésie de cette époque, trop oubliée, qu'il discerne, en propres termes, « le jaillissement de sources innombra-

Ces poètes que la sin du siècle a rejetés dans l'ombre et dont il goûte la verte originalité, il sait découvrir dans leurs œuvres des vers inattendus, qui en effet coulent de source. Il leur donne la part pelle dans cette Introduction à la poésie française, qui fut l'occasion pour Mauriac. tout en critiquant un choix qui étonnait. de « dresser, des couronnes à ce brillant Thierry Maulnier v. Précédant ce choix, et des idées pouvaient être détachés, non sculement se suffisant à eux-mêmes, mais ouvrant la voie à des commentaires nouveaux, à une longue réverie.

Toute une part de notre littérature se trouva ainsi ressuscitée par Thierry Maulnier, au charme frais, en quelque sorte enfantin, que sans doute avaient annon-cée certains poètes de la Renaissance, qui, déjà, avaient su exprimer à neuf, dit-il, la tiédeur de la chair adolescente, la tendre respiration de l'amour ». C'était, remarque-t-il, un monde naissant qui remarque-t-il, un monde naissant qui usait de mots qui n'avaient jamais servi, comme ceux qu'échangent deux enfants qui aiment pour la première fois. Le temps de Louis XIV et de Versailles sera celui d'une solide maturité, alors que nous avons ici les premiers feux de l'amour qui s'émerveille de pouvoir bril-ler dans une langue qui sort de sa gangue, le français. On joue avec des mots qu'on découvre, et dont on joue comme on ne le fera plus jamais. Avec ces poètes tenus pour mineurs, et qui pour certains ne le furent pas, on devine chez Thierry Maulnier une complicité, une connivence, insé-parable de l'amour qui commence et qui éblouit, et qu'il nous communique pour

### Un siècle prétendu stupide

E dix-huitième siècle l'a plus rarement sollicité, et moins encore le dix-neu-vième siècle français, s'il est vrai qu'il a étudié très tôt Nietzsche, mais qui n'était pas de chez nous, et le jeune auteur en cle du 8 juin 1933, où il était dit que Nietzsche avait balayé « comme en se uant le conformisme, l'académisme, les préjugés, les formules fausses du stupide dix-neuvième siècle ».

Ces derniers mots, il faut les souligner au passage, ils sont riches de sens et le furent de conséquences pour bien des esprits qui n'étaient pas médiocres, au cours de la première moitié du siècle qui s'achève. J'ai de même relevé un bref souvenir que Thierry Maulnier évoque sans commentaires : devant lui, un jour, Charles Maurras parla aussi du « stupide dix-neuvième siècle ».

Dans cette condamnation, il semble que Thierry Maulnier retint surtout un grief précis, qui était la propension du dix-neu-vième siècle à « tout confondre » : « Il avait fait, dit-il, de la peinture avec la musique, de la poésie avec la peinture, de musque, de la poésie, et spécialement de l'éloquence ». La poésie romantique, à ses yeux, n'était guère que « bavardage versifié sur les événements et les sentiments, surtout les sentiments ». Bavard, le dixneuvième siècle, assurément, mais stu-

Dans tous les domaines, peinture, roman, poésie, histoire, musique, politi-que, érudition, théâtre, chroniques, memoires, sculpture, critique, une disc pline qui fut alors inventée, quel siècle fut plus riche, plus foisonnant, plus divers, plus contrasté? Le dix-neuvième siècle vit en France, après des siècles passablement monolithiques, l'explosion, sans doute désordonnée - mais comment faire? - de talents heureusement contradictoires, et de bien des génies. Thierry Maulnier ne suivit pas l'exemple de l'ami de sa jeunesse, Maurice Bardèche, qui s'est attaché à Stendhal et à Balzac, avec bonheur. Fidèle en cela à Maurras et à Léon Daudet, il se détourna de ce siècle

A Louis-le-Grand déjà, pour amuser ses amis, il récitait des poèmes de la Légende des siècles, en les parodiant, et on lui fait dire dans une interview : « Je crois vraiment que la poésie française pourrait se passer de Victor Hugo. » Il s'en occupa pourtant volontiers. (...)

#### L'admiration clairvoyante

C'EST là, me semble-t-il, la seconde leçon que nous donne Thierry Maul-nier. Il existe une critique de l'admiration qui appronfondit, nourrit, justifie cette admiration, et une autre que j'appellerai, faute de mieux, une critique de dénigre-

ment. La première nous fait voir les beautés, les subtilités d'une œuvre, son sens d'autant plus précieux qu'il se dérobait, et donc nous fait mieux connaître dans cette œuvre ce qu'elle a d'essentiel. puisque ce sont cette beauté, cette richesse, les secrets qu'elle nous avait laissé seulement entrevoir, qui en font le prix, et qui expliquent qu'elle nous frappe et nous retient alors qu'elle vient de voir le jour, ou qu'elle ait pu franchir les siè-cles et nous enchanter encore. Le succès actuel d'une œuvre, comme sa survie. s'expliquent non par les scories qu'on y peut déceler, mais par ce qu'elle a d'ad-mirable, et la critique née de l'admiration lui donne de nouvelles raisons d'exister, est féconde, accroît notre connaissance, et donc notre plaisir. Elle enrichit l'œuvre et nous enrichit. L'autre, qui dans une œuvre même remarquable s'attache à rele-ver les contradictions, les incongruités, tout simplement les faiblesses, n'ajoute nien, reste à la périphérie du sujet, puisque les incongruités, les contradictions, les faiblesses de cette œuvre n'ont pas empêché que celle-ci nous touche, et parfois nous comble. Une telle critique perd son temps, comme si, devant une femme très belle, on s'en tenait à souligner que le lobe de son oreille aurait pu être mieux dessiné. Thierry Maulnier cite et sauve tel vers de l'époque de Louis XIII, qu'il trouve d'une « brutalité sublime », et il a raison, de même qu'il donne raison à Gide quand celui-ci lui rappelle un vers de Hugo : « Il descend, réveillé, l'autre côté du rève », et le trouve pareillement admirable. Dans les deux cas, il voit juste : il n'y a que l'admiration qui soit clairvovante.

### Maurassien

En tout cas dans le domaine des lettres Let des arts. Dans celui de la vie et de la réflexion politiques, autre domaine dont s'est fort occupé Thierry Maulnier, c'est une autre affaire. Combien de tyrans ou de médiocres qui furent adulés, accla-més par des assemblées ou des foules qui célébraient ainsi à l'avance la catastrophe, la faillite, la mort ou la servitude qu'on-leur préparait. L'enthousiasme ici est rarement de mise. « A Berlin disaient les uns. Nach Paris » disaient les autres, ou l'équivalent, et des fantoches saluaient du haut des balcons, tout cela pour aboutir à un ventre ouvert ou à une tête éclatée, au milieu des champs dévastés, de ruines noires ou dans le désert ou la neige. L'enthousiasme, pour l'observateur politique, n'est pas un bon juge, la vertu majeure est la lucidité. Thierry Maulnier n'en a pas manqué.

Sans doute raconte-t-on que, en 1934, Thierry Maulnier fit le coup de poing contre les policiers, et que même sa photographie en émeutier parut dans les jour-naux. Très vite, il s'en tint aux combats de la spéculation intellectuelle et de l'écriture. Il avait de qui tenir. Henri Massis lui-même rapporte que, à l'imprimerie de l'Action française, la nuit du 6 février 1934, aux manifestants sortant de l'émeute, fort échaustés. Maurras parla paisiblement des poètes symbolistes, lei encore, consciemment ou non, Thierry Maulnier se montra disciple aussi de Descartes, qui observa le monde selon les seuls critères de la raison, mais comme il est dit dans le Discours de la méthode, tachant « d'y être spectateur plutôt qu'acteur en toutes les comédies qui s'y jouent ». Thierry Maulnier devait se démarquer, en cela, de nombre de ceux qui furent ses premiers compagnons. (...)

### Erreurs de jeunesse

E jeune Thierry Maulnier y fut Laccueilli, et ses mérites reconnus, dès le début des années 30, et, en dépit de ce qu'on appelait son air d'indifférence et d'ennui, dans nombre de ses chroniques la violence du ton fut l'écho fidèle de celle souvent en honneur dans la maison. Le 11 septembre 1930, il parlait de la naïveté et de l'impudence d'Emmanuel Berl, ce qui n'était pas juger sainement, Encore le 22 septembre 1938, à longueur de colonnes, Julien Benda était dit par lui non seulement imbécile, mais l'imbécile

Lire la suite page 12



### Le discours du récipiendaire

Suite de la page 11

type. Ce furent là erreurs de jeunesse, le vocabulaire de Léon Daudet faisait école. Quand Thierry Maulnier traitait d'au-Quand Interry Mauliner traitait d'au-teurs qui lui étaient chers, tout changeait, et déja il ne passait pas inaperçu. Léau-taud, qui ne laissait pas de lire aussi l'Ac-tion française, dans son Journal de ces années-là, dit apprécier « les critiques lit-téraires de Brasillach » et « les articles de doctrine littéraire de Thierry Maulnier ».

A l'Action française, on trouvait Thierry Maulnier si brillant qu'on se demanda s'il ne succèderait pas un jour à Maurras. Un de ses camarades le décrit ainsi: de ses camarades le decrit ainsi:

"Thierry était grand, maigre, à peine voité, avec un front magnifique et, derrière ses lunettes, un regard aigu qui parfois devenait rèveur. Sa voix était grinçante, il avait le quolibet facile et riait en se trémoussant de nos plaisanteries d'une qualité très inégale. Nous l'admirions. Il était à nos yeux le plus intelligent. y Ce fut à l'occasion de la confection au pied levé d'un numéro d'une revue d'étudiants, levé d'un numero d'une revue d'étudiants, proche de l'Action française, menée à bien par Brasillach, Bardèche, José Lupin et Jacques Talagrand, que celui-ci prit le nom de Thierry Maulnier.

Henri Massis salua avec joie La crise est dans l'homme, son premier essai qui ne fut pas purement littéraire : « Je sais peu de lectures qui m'aient cause une satisfaction d'esprit aussi pleine. » Déce-lant ainsi la valeur de celui qu'il appelait " ce jeune homme ", il ne se trompait pas, mais voyait en lui un traditionaliste. ce qui était s'avancer beaucoup.

#### L'indocile

EJA Thierry Maulnier faisait un peu pande à part, fondant en 1937 l'In surgé, titre emprunté à Jules Vallès, qui eut quarante-deux numéros, et dont les idées particulièrement radicales et se voulant soucieuses des problèmes sociaux plus encore que Combat s'écartaient sen-siblement de la politique de Maurras. Dans le premier numéro, on trouvait parmi d'autres, à la suite de Thierry Maulnier, Maurice Blanchot, Kléber Haedens et Claude Roy, sous un pseudonyme. Cet hebdomadaire est qualifié de a bizarre aventure » par Henri Massis, qui nous révèle que l'anticapitalisme de Thierry Maulnier effrayait Maurras, lui paraissant déraisonnable. « Nous roulons des agitateurs », écrivit Thierry Maulnier, Il s'agissait de combattre les exploiteurs de la France « par tous les moyens, avec toutes les armes ». Massis a publié la lettre que Maurras adressa à Thierry Maul-nier : « Vous tendez à détruire l'armarture morale de la fortune privée... Mon ches ami, réfléchissez-v. »

Son anticommunisme n'était pas moins vif, et il donna jusqu'à la défaite de 1940 des articles à nombre de publications de droite ou d'extrême droite, sans toutefois s'agrèger à aucun groupe. Rappelons que la revue Combat, qu'il était allé défendre jusqu'à Toulouse, prônait un « véritable socialisme ». Le titre d'un de ses articles était « A bas la culture bourgeoise! ». Thierry Maulnier y écrivait encore en 1936 : « Il est trop vrai que la nation française a été depuis cent ans la nation l'une classe, la nation de la bourgeoisie.» Il parlait de « la honte du salariat capita liste ». Un anticommunisme, donc, à sa manière.

C'est que la pensée de Thierry Maulnier n'a jamais été docile. « Ne recevoir nier n'a jamais été docile. « Ne recevoir jamais aucune chose pour vraie, que je ne la connusse évidemment pour telle », première règle de Descartes. Cela signifie nécessairement échapper, tôt ou tard, à toute influence, fût-elle des plus respectables et respectées. Dans sa préface à un livre d'Henri Massis. Thierry Maulnier use de la formule « Nos maîtres », mais pour corriger aussitôt : « Je n'ainne pas beaucoup ce mot pour mon comnte » Il a beaucoup ce mot pour mon compte. » Il a dit aussi que Maurras lui-même lui avait donné l'exemple de « l'affirmation minoritaire, du refus de tout compromis ».

Ainsi, le « spectacle du monde », comme disait encore Descartes, avait conduit Thierry Maulnier à toujours davantage penser par lui-même et, toutes les fois qu'il le fallait, à changer.

A la mort de Maurras, il écrivit que, à partir de 1940, on avait pu reprocher à celui-ci, ou au contraire l'admirer, de « se refuser à changer, alors que tout changealt autour de lui ». Il convient que son pro-pre cheminement avait été différent. « J'ai écrit pendant près de dix ans dans l'Action française, depuis bientôt dix autres années, j'écris dans un autre journal que Maurras avait nommé le «Journal maudit. » Sans rien renier de son passé ni de ses amitiés (et quand certains le lui reprochèrent, il répondit avec violence), de plus en plus il exprima des idées qu ne devaient rien à personne, et partout où il pouvait les exprimer librement.

#### Discrète résistance

ES Décombres, de Rebatet, nous apprennent que, en 1939, il ne doutait pas de la victoire finale des Alliés, additionnant leurs forces dans le monde, ce que, du côté de Je suis partout, on estimait aberrant, tandis que Maurras en était profondément affligé. En mai 1940, le même calcul permettait à Thierry

Maulnier de soutenir que l'Allemagne serait un jour vaincue, ce dont Rebatet faisait des gorges chaudes, et il faut reconnaître qu'à ce moment-là cet optimisme pouvait paraître étrange. Le 7 juin 1940, dans Je suis partout, qui allait disparaître pour un temps avant de renaître sans lui, il persistait à parler d'un « miracle » possible. Un avenir alors lointain lui donnera raison.

Paris occupé, et après avoir suivi l'Ac-tion française à Limoges, Thierry Maul-nier était à Lyon, toujours journaliste et chroniqueur militaire, ce qui ajoute à l'imprévu et au pittoresque du person-nage. Il faut en revenir aux Décombres de Rebatet qui sont, quoi qu'on en pense, un document. Il y est dit que Thierry Maulnier, qui s'obstinait à prédire la victoire de l'Angleterre, était un serviteur « inconscient peut-être » de l'intelligence Service, imputation qui à pareille époque pouvait n'être pas innocente ni sans suites. De fait, au Café Neuf, place Belle-cour, il faisait sa partie d'échecs avec Klé-

prévu qu'elle mettrait bas les armes moins de quatre mois plus tard? C'était laisser entendre que, si les Allemands laisser entendre que, si les Allemands occupaient presque toute l'Europe, rien n'était joué, que leur défaite même pouvait n'être pas loin. Dans un pays asservi, tout journaliste qui n'accepte pas de se taire pratique ces sous-entendus, qui paraîtront anodins la liberté retrouvées, mais qui enchantent les contemporains.

#### Pour Fontenelle

DANS une lettre de 1644, Descartes déclarait : « Mon humeur n'est pas de naviguer contre le vent. » Thierry Maulnier, « spectateur plutôt qu'acteur », lui aussi, ne craignait pas, en revanche, d'al-ler contre le vent, louvoyant dans la

preuve qui ne me semble pas négligeable, exactement trois cents ans après la lettre de Descartes que je viens de citer, en 1944. La guerre continuait, l'épuration sévissait, qui partageait la France plus encore, peut-être, que l'ancienne ligne de démarcation, des vies très chères étaient menacées: dans les Ardennes, l'offensive de von Rundstedt sembla quelques jours remettre tout en cause, et l'on a prétendu

bonne direction, à sa maniè De cette originalité, il donna une

ber Haedens, apprenant à ses amis à rouler les cigarettes et les invitant à recopier des textes antiallemands à faire circuler. En marge, peut-ètre, des bouleversements en cours, mais discrètement partisan.

S'il approuva d'abord ce qui a cru bon de se nommer la Révolution nationale, il se démarqua tout de suite, dans ses articles, de la presse de Paris, mais aussi de l'esprit de la presse vichyssoise. Sans contester la réalité d'une défaite qui n'était que trop certaine, il se refusait à imiter ceux, dit-il, « qui cèdent aujour-d'hui à une passion singulière, qui est celle de l'humiliation, pour ne pas dire de la servitude ». Cela, pour la presse parisienne. Il disait aussi que la France ne se relèverait pas avec des feux de camp, des boy-scouts, de l'hébertisme, le « décrassage » matinal, et des chants de patronage. Cela pour Vichy. Il espérait en la vitalité du pays, lequei donnait, même vaincu, « tous les signes de la résistance », formule allusive peut-être, en tout cas

Je me souviens de son livre, publié chez Lardanchet en 1942, et qui fit sensation : La France, la guerre et la paix. On y entendit une voix discordante, au milieu du plat concert du moment. (Peut-on s'en rendre compte près d'un demi-siècle après ?) Il s'opposait à la fois aux « mythes democratiques » et aux « mythes totalitaires », ceux-ci tellement vantés de l'autre côté de la ligne de démarcation, qui existait encore. Peu de temps après la parution de ce livre, négligemment, dans un article, il rappelait l'exploit d'un cuirassé français qui, en juin 1940, avait su dit-il, a echapper à l'ennemi en prenant la mer ». Cela semble aujourd'hui innocent, mais qui donc alors dans la presse des deux zones osait quali-fier l'Allemagne d'ennemi. Thierry Maulnier se plaisait à jouer avec la censure, et les lecteurs de ce temps-là avaient appris à comprendre à demi-mot. En octobre 1943, la zone sud envahie, voici d'autres remarques apparemment naïves : après Verdun, notait Thierry Maulnier, qui aurait pensé que la guerre durerait ençore deux ans, et en juillet 1918, quand l'Allemagne passait à l'offensive, qui aurait

qu'à Paris certains préparaient leurs bagages quand, dans le premier numéro d'une revue assez luxueuse qu'il venait de fonder, Thierry Maulnier choisit de traiter

A propos de cet homme sans génie, qu'on pourrait tenir pour un vulgarisateur pour salons et femmes du monde, mais qui avait galamment annonce des temps nouveaux en suggérant que notre Terre et l'homme n'étaient pas le centre de l'univers, quoi qu'aient pu assurer les Saintes Ecritures, Thierry Maulnier et écrivit quelques pages qui sont la perfection même, et qu'on aimerait voir commenter dans tous les collèges et toutes les univer-sités. C'est là qu'il avance une définition du grand écrivain qui en dit long sur sa propre vision du monde et de la condi-tion de l'homme: un écrivain authentique, dit-il, c'est quelqu'un qui a « ouvert dans les murs de la prison humaine quelque brèche pour la respiration des captifs ».

Ce que je voulais souligner, à ce tour-nant périlleux de la dernière guerre mondiale, et à l'occasion de ce texte superbement anachronique, c'est l'indépendance intellectuelle de Thierry Maulnier et son sang-froid, qui lui permettaient de paraître ignorer ce dont les esprits étaient alors justement occupés et de traiter d'un sujet dont personne ne se souciait

### Un « ultra » fort nuancé

DOUBLE et triple personnage, il se plaisait dans l'inactuel (rappelonsnous tout le temps qu'il a consacré à Racine), et en même temps la politique de chaque jour, observée un peu en retrait mais avec acuité, ne le retenait pas moins. Dès la guerre achevée, il en fit le prétexte de bien des chroniques, de nouveau critiquant aussi bien le capitalisme que le socialisme marxiste, ainsi souvent cavalier seul qui étonnait. Déjà, quand il avait publié Au-delà du nationalisme, Kléber Haedens avait observé que ce livre était lu « un peu partout avec autant de

stupeur que d'incompréhension ». Il prônait la destruction du capitalisme, dont il tenait qu'il n'était lié ni à la liberté ni même à la propriété. Il reprochait notamment au capitalisme qui se dit libéral de se réclamer de valeurs traditionnelles, qu'en réalité il méconnaît, ce qui a conduit ses adversaires à nier ces qui a conduit ses adversaires à nier ces qui a conduit ses adversaires à nier co-valeurs, d'où le communisme qui s'ins-talia pour longtemps en Europe.

Ce que Thierry Maulnier a appelé « la face de méduse du communisme », ce pourrait être, à l'entendre, le capitalisme qui en serait en partie responsable : son exemple (et sa duplicité) aurait amené le communisme à prendre le contre-pied des valeurs célébrées par le capitalisme, qui

communisme à prendre le contre-pied des valeurs célébrées par le capitalisme, qui en dégoûte les autres, à voir comme il les bafoue. Il y a là un point de vue intéressant, et qu'on pourrait adopter dans bien des domaines, les relations parents-enfants, le problème actuel du terrorisme et des otages, celui des justiciables et de la justice, les Eglises et l'anticléricalisme, mais ce n'est ni le lieu ni le moment de nous égarer.

nous égarer. Thierry Maulnier traite du capital et du travail, de leurs rapports truqués, de la lutte des classes dont il ne conteste pas la réalité, selon des critères qui ne sont qu'à lui et qu'on ne saurait en rien qualifier de réactionnaires : « En construisant, rapréactionnaires: « En construisant, tap-pelle-t-il, des maisons ourrières conforta-bles, des ateliers plus clairs et plus salu-bres, en aménageant des stades et des piscines dans les faubourgs, en instituant des maternités et des pouponnières...»; et l'énumération se poursuit: « On rend certes plus supportable la condition ouvrière; mais en même temps on tend à voiler au regard de ceux qui en sont les victimes la réalité fondamentale de l'insti-tution capitaliste, l'aliénation du travail au profit d'une minorité de possesseurs des moyens de travail. » Déjà, le 23 janvier 1935, Thierry Maulnier avait participé à 1935, Thierry Maulnier avait participé à ce qu'on appellerait aujourd'hui un « colloque », tenu au siège d'une association qui portait le beau nom d'Union pour la vérité. François Mauriac s'y trouvait aussi, ainsi que Gabriel Marcel, Jean Guéhenno, Jacques Maritain, et quelques autres, surtout Gide, qui devait y justifier son adhésion au communisme. Thierry Maulnier étant intervenu, Ramon Fernandez lui fit observer: « Savez-vous que votre point de vue est très proche du com-

Tout cela pour dire que lorsque vous avez appelé Thierry Maulnier parmi vous, et qu'un important journal fit son portrait sous le titre de « Un ultra», ce titre igno-rait les nuances. Il est vrai que c'est le propre de la plupart des titres.

Le communisme, estime Thierry Maul-nier, a donné une espérance à ceux qui n'en avaient pas, leur montrant qu'ils étaient le grand nombre et seraient donc la force, s'ils voulaient. Nous condamnons le communisme, dit Thierry Maulnier, mais sommes-nous de bonne foi ? Trop de raisons personnelles nous incitent à cette condamnation. Il confesse: « Si la révolution communiste n'est pas la mort, la terreur, l'esclavage pour des millions d'hommes, alors nous en avons menti. » Il va plus loin encore. Dans l'hypothèse où nous aurions raison, dit-il, si le visage que présente le communisme est vraiment abominable, il n'a aucune raison de paraître tel à la foule de ceux qui, croient-ils, n'out rien à perdre : on ne parle pas de liberté à qui vit dans la misère. Ces réflexions honnêtes sont datées des années qui suivirent la guerre. Elles expliquent qu'un témoin averti, Claude Roy, qui peut-être peusait aussi à lui-même, fut amené à dire que Thierry Maulnier était passé « d'un maurrassisme hétérodoxe» à un «marxisme réticent et

dissident ». Nous sommes loin de l'ultra.

Thierry Maulnier ne pouvait prévoir que cette grande espérance serait ravie aux foules affamées et opprimées, et que pour beaucoup la remplacerait un fana-tisme religieux qu'il aurait eu tout autant en horreur. Il est vrai qu'avec le déclin du marxisme officiel, des sectes d'inspira-tion religieuse naissaient déjà çà et là. Il en parla au cours d'un dialogue avec Jean Elleinstein en 1979, se demandant si c'était le signe d'un « besoin spirituel » chez tout homme. Une explication autre avait ses préférences, « le fait que l'humanité n'est pas arrivée, dans son ensemble, à l'âge adulte».

Y parviendrait-elle jamais, c'est ce qu'il ne dit pas, mais qui a fréquenté avec assiduité son œuvre sera tenté de croire qu'il en doutait. N'imaginant pas les manipulations génétiques dont nous sommes menaces, il n'admit jamais qu'on pût « changer l'homme », ambition du marxisme orthodoxe en son beau temps, qui s'opposait au mythe inverse, selon les marxistes, d'une « nature humaine donnée une fois pour toutes ».

Cette nature humaine, à qui la cruauté répugne rarement pour qui l'exerce, et dont une des composantes est le goût de tyranniser et d'humilier (on a appelé cela sadisme, et certains ne craignent pas d'en célébrer les vertus), s'est manifestée de nos jours d'une éclatante façon, confirmant ce qu'on avait pu observer depuis des millénaires, que l'homme est un toup pour l'homme, vérité qu'on trouve chez Hobbes mais que l'aute énonçait déjà. Les relations malgré tout ambigués de Thierry Maulnier avec le communisme auraient di conduire à ne pas douter de sa bonne foi quand il eut le mérite, dès avant 1950, de parler du goulag, de ce qu'il appelait des « millions d'esclaves pénitentiaires ». Il fut malmené par ceux qui s'obstinaient à ne pas savoir. Il leur fallut bien des années pour convenir que ces « millions d'esclaves pénitentiaires » existaient bel et bien, si c'est cela exister, dans un pays qui était, pour nombre d'entre nous, le pays de nos rêves. Thierry Maulnier fut, en un temps où cela n'allait pas de soi, un des premiers rares lucides, avec l'indignation qui s'im-

posait. Attentif jusqu'à ses derniers jours à

l'Est comme à l'Ouest, et même à ce qu'on aurait pu prendre pour des faits divers, il vécut assez pour voir les pro-ducteurs et les agriculteurs français, mécontents de leur sort, déverser leurs produits, légumes, fruits, parfois bétail, sur les routes et devant les préfectures, sur les routes et devant les préfectures, tandis qu'à Varsovie on n'attendait même plus devant les boutiques, où it n'y avait rien. Il put reprendre la double critique du capitalisme et du socialisme qui avait été longtemps un de ses thèmes favoris, mais avec une muance nouvelle : le capitalisme engendre donc, dit-il, une surabondance anormale, et le socialisme une pénurie qui ne l'est pas moins. Une telle simplification est à la limite de la caricature (car le capitalisme ensendre aussi la simplification est à la limité de la curia-ture (car le capitalisme engendre aussi la pénurie pour beaucoup), et il est peruis de penser que Thierry Maulnier l'a voulu ainsi. Dans les articles au jour le jour qui témoignèrent de son évolution, il s'est plu sonvent à marier le plaisant au sérieux.

· L'ACADE MIE. FRA

1.43

的 化氯甲基甲二甲基甲二甲基甲

in the first section of the section

and the second second The first transfer of the extension

Later and P. (44) Apply

ber if alber henry . ]

وولا أورون وأوج الكهابية

Seman all entered

- 100 G 100 T 100 B

والمصادف المعادة

Bern Ber eine

was the first

property 1, as

Medicatest, r i 2990

tales the garage

19**6000 (1960) (196** 1965) 1967 (1964)

AND AND AND

Die seinert zu

Pro P 400 (4)

Martinian was

... P44

Programme Services (Services Services S

The second secon

Ally the second second

The state of the s

To great the

\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

Magnetic Control of the Control of t

The same of the sa

The state of the s

A PART

Taranaria 🙀 7 - Page 10 1 1545 PM header

n i territoria

A. . . .

\*\* ... P

pine i par

. ....

- ..

#### Humour

JE n'ai jamais aimé l'esprit de sérieux », a-t-il écrit, et cette déclara-tion doit être prise à la lettre. Ce serait se tromper que de voir seulement chez Thierry Maulnier l'observateur politique toujours en éveil, ou le connaisseur en littérature qui jamais ne parla pour ne rien dire, ou pour reduce ce qu'on a déjà dit, ce qui n'est pas courant. Il resta toute sa vie, et son aspect physique ne trompait pas, l'étudiant amusé et aimant s'amuser qu'on peut rencontrer dans le livre de souvenirs de Brasillach, Notre avantguerre, dont les cent premières pages sont merveilleuses. Elles évoquent, au temps de Louis-le-Grand et de la Rue d'Ulm, ce que Brasillach appelle « le matin profond de la jeunesse », celle de Thierry Maulnier et de ses amis, leur découverte de Paris et de la vie, du théâtre, des printemps par-fumés, du cinéma tout nouveau, de Georges et Ludmilla Pitoeff, et leurs goûts, leurs enthousiasmes, leurs fièvres, leurs études, leurs lectures et leurs jeux. Cela tient de Murger et de la Bohème, avec plus d'insouciance et de gaieté, mais rappelle aussi un titre de Mauriac, le Démon de la connaissance, par le désir qui était le leur de tout comprendre, de savourer toutes les inventions et les créations de l'esprit humain qui ne sont pas utilitaires. Thierry Maulnier affirmera encore, bien plus tard : «La littèrature est inutile. C'est pourquoi je suis assure qu'elle vivra. Il faudra bien un jour qu'on revienne à l'inutile, raison de vivre des hommes » Il citera le sport, qu'il pratiqua lui-même, inutile comme tout ce qui aide à supporter la vie, justifie la vie, ennoblit la vie, comme le jeu, la poésie, l'amour, et Dieu lui-même, qui sait? Il cesserait d'être Dieu s'il servait à quelque chose, dit Thierry Maulnier, qui ne répugnait pas au paradoxe et avec ses amis donnait volontiers dans le canular, en honneur à Normale. Il envoya un jour un camarade étranger, et crédule, entendre le Siegfried de Wagner avec en main, comme livret à suivre attentivement, le Siegfried de Giraudoux, et il dira combien il avait aimé l'esprit et les mœurs de Normale, cette école qui avait, prétendait-il, la particularité « qu'on n'y enseignait presque rien» et qu'il n'y avait aucum règlement, de contractions et qu'il n'y avait aucum règlement, de sorte que chacum vivait à sa guise. Il passait lui-même pour nonchalant, mais s'il le voulait sa puissance de travail était s'il e votian sa puissance de travan etalistupéfiante. Apparemment détaché, mais très tôt, d'une culture qui ne s'acquiert pas sans d'attentives études et qui chez lui n'était jamais achevée, close, tel il était dans ces années 30, tel il resta, jamais adulle. Tel je le vis la seconde fois

Bien des années avaient passé depuis que je l'avais aperçu à Toulouse, où la diffusion de Combat l'avait amené. Nous étions le 21 mai 1967, près de trente ans plus tard. Je n'avais pas été seul à vieillir, mais Thierry Maulnier avait toujours l'air d'un étudiant, seulement un peu monté en graine. Cela se passait dans les caves de la Bonne Dame, à Vouvray où, après l'épreuve d'un verre de grand format à sides caves heres les passes de la Bonne de l'en verre de grand format à vider sans barguigner, nous filmes solen-nellement intronisés côte à côte chevaliers de l'ordre de Chantepleure. Il y avait là celle dont la présence fut si précieuse et si déterminante auprès de Thierry Maulnier, Ma Marcelle Tassencourt, et aussi le très regretté Gilbert Cesbron, et mon ami André Bourin, heureusement ici parmi nous. Nous sommes repartis revêtus d'un grand cordon rouge et or, qui supportant le robinet d'un tonneau de Vouvray, après nous être, Thierry Maulnier et moi, bien amusés.

que je l'ai rencontré.

### Pince-sans-rire

CE fut un aspect du caractère et du talent de Thierry Maulnier qui me fut suggéré: ce jour-là, je vis au naturel le bon vivant qu'il étair, à son heure. Son-geons qu'il osa consacrer plusieurs pages au strip-tease, dans la revue de la rue Garancière que patronnait François Mauriac. Au cours de ses écrits apparemment les plus austères, on rencontre des séquences que Raymond Queneau n'an-rait pas désavouées, tel ce court poème : Intéressé, Le chat S'approcha (à pas de chai) de l'écrivain renommé, Le flaira, Fronça le nez, Dit : «Ce n'est que ça?» Et s'en alla

(à pas de chat) Et voilà

Peut-être il reviendra.



the second per second

# A L'ACADÉMIE FRANÇAISE

Il savait aussi donner dans un comique un peu amer, allant jusqu'à dire, en pas-sant, qu'en amour le choix d'un parte-naire est du même ordre que celui du bon chien, qui, dit-il, « choisit son arbre», ou encore que certains partenaires n'ont pas plus d'importance que le mou-choir en parrier dont on use une fois, et n'ont pas plus d'importance que le mouchoir en papier dont on use une fois, et
qu'on jette. Il avait imaginé un scénario
tout différent de celui de la Genèse:
«Ayant créé le ciel et la terre, les étoiles,
les plantes et les bêtes, l'homme et la
femme, Dieu referma la porte en disant:
« Et maintenant, je n'y suis pour personne. » En 1936 déjà, Brasillach soutignait « cette ironie que connaissent blen
tous les amis de Thierry Mouinier».
File allait de pair avec une grande sen-

Elle allait de pair avec une grande sen-sibilité, et savait s'effacer devant une émotion profonde. Se querellant avec Sar-tre, il arriva à Thierry Manlnier d'expri-mer une raillerie mordante, mais quand il évoque, dans le même article de janvier 1954, les « douze balles qui ont troué la poitrine de Brasillach », il ne plaisantait plus et frappe fort. C'était là fidélité à l'amitié, non pas rangune I recies Peleste l'amitié, non pas rancune. Lucien Rebatet ramitie, non pas rancine. Lucien Repater ne l'avait guère ménagé dans les Décombres et s'attendait à le voir témoigner sévèrement devant un juge d'instruction, quand il vit et entendit Thierry Maulnier parler à son sujet de romantisme, de parier à son sujei de romantisme, de caractère excessif, alors que chacun l'accablait. Il lui dit : « Maulnier, vous êtes un homme de cœur. » Rendant compte de cet épisode, bien après, Rebatet ajoute : « Je pense toujours qu'il est un homme d'une noblesse bien rare. » Sensibilité qu'il avantage qu'il est de l'élégisseit en l'accapitable de l'il des sessit seuf neut être d'il c'agisseit exprimait peu, sauf peut-être s'il s'agissait des bêtes, des chats surtout, qui en cela lui ressemblent. Il lui arriva de penser à la mort solitaire et affolée d'un chat devenu aveugle : une semblable agonie, selon lui, suffit « pour mettre en accusa-tion tout entière la titubante, tâtonnante, abominable création ». Sensibilité, comme son ironie, un peu triste, vue pessimiste du monde, qui se dissimulait à l'ordinaire sous un air distrait, quelque peu absent, comme s'il n'eût pas été de ce monde, mais ce n'était qu'une apparence. Au moment de la guerre d'Algérie, en discus-sion avec François Mauriac, celui-ci clôt le débat par un coup de patte de chat où la griffe pointait, lui disant : « Allons, vous n'êtes pas autant dans la lune que vous en avez l'air. » Et cependant, ici même, le jour de sa réception, l'histoire rapporte qu'il s'aperçut au dernier moment qu'il avait oublié son épée. On dut partir en hâte pour Marnes-la-Co-quette où l'épée était restée en compagnie des chiens et des chats de M. et M= Thierry Maulnier. Elle arriva trop tard, et le remerciement fut lu avec une épée d'emprunt,

besoin », comme pour toutes les créatures, il y trouverait aussi, selon Thierry Maulnier, « un vague dérivatif à l'angoisse ». Cette suggestion nous invite à nous aventurer un peu plus loin.

#### Pudeur

L n'a jamais donné dans la littérature confidentielle. « Cette coutume bien enracinée dans les lettres de notre temps (et déplorable à mon sens), écrit-il, qui fait qu'on ne prend plus guère la phume que pour se raconter soi-même. » Thierry Maulnier répugne à jamais se livrer, et pourtant un lecteur curieux croit parfois entendre presque une confidence. Je citeentendre presque une confidence. Je citerai ceci : « Je dis à mi-voix le nom de la femme que je désire, et qui ne peut m'en-tendre, et la voici qui vient à moi, non pas réelle, mais présente... La prière elle aussi s'adresse à un dieu lointain qui ne répond pas, qui ne répondra pas, et pourtant l'es-poir est dans la prière. »

Ainsi, comme la femme désirée, Dieu pourrait être une espérance pour la prière, une présence même, possible mais non réelle. Ce n'est pas le Deus absconditus de Pascal, qui étant caché peut se révéler à ses créatures, soudain vivant, sensible au cœur. C'est, dit Thierry Maulnier, « Dieu dérobé, Dieu masqué, dérobé à la pensée de l'homme. Incompréhensible. Invérifiable... » S'il était autre, il ne serait pas Dieu, il ne peut qu'être au delà de tout.

Larvatus prodeo », disait Descartes. De même Dieu, qui n'ôterait jamais son masque, qui ne révélerait jamais ce que l'Ancien Testament appelle sa face.

#### Angoisse

ESTE l'angoisse, ce mot qui m'a alerté tout à l'heure. De Dieu, Thierry Maulnier avoue dans un de ses livres, « on n'en a jamais fini ». C'est que l'être humain est jeté, désarmé, dans cette vie et ce monde pour lesquels il est si peu fait que le nouveau-né crie tout de suite au secours, dit Thierry Maulnier. Nous sommes, dit-il encore, condamnés à durer « dans une réalité que nous ne supportons pas » : nous ne cesserons d'appeler au secours. Le cri de l'animal est aussi désespéré que celui de l'homme, embarqué comme lui en ce monde. Thierry Maul-nier constate que « quelque chose dans la vie est là, qui ne se satisfait pas du monde », et il ajoute avec son humour toujours un peu grinçant : « D'ailleurs,

elle n'y fait pas de vieux os. » Dans le drame que lui a inspiré l'exécution du duc d'Enghien, celui-ci parle longuement à son chien, juste avant sa mort, et lui dit que toute bête vit dans la peur, si elle n'est pas aimée, et que pour l'homme, c'est tout pareil. Thierry Maulnier a écrit : «Le meuglement d'une vache solitaire, dans un champ baigné de pluie, la plainte d'un chaton perdu nous en disent plainte d'un chaton perdu nous en disent plus sur la détresse jondamentale de toute existence» que tous les discours des philo-

#### Sainte solitude

Acette détresse qui est dans toute créascience n'apporte pas de réponse, et celle que propose la religion ne peut être que mythique. Toute signification attribuée à la vie est une illusion, et pourtant les na vie est une illusion, et pourtant les hommes voudraient, plus que tout, être rassurés. Sainte solitude, dit-it, qui te méritera? Et il posait cette autre interrogation: «La peur fondamentale, pour les hommes, serait-elle d'être seuls, seuls au monde?» Et relevons bien qu'il écrivait seuls au pluriel. Non pas seuls, par conségues de la conségue de la consegue de quent, pour n'avoir pas de compagnons, de compagnes, d'amis. Seuls, tous ensem-ble. Voilà l'angoisse que chacun en soi nourrirait. Je lis ailleurs : «Les hommes portent en eux le besoin d'être sauvés, sauvés moins des périls du monde que de ceux qu'ils portent en eux-mêmes.

Il observe que les temples grecs parais-sent enseigner avec force la lucidité et la sérénité face au destin. Tandis que le christianisme promet une espérance, donne une réponse à ce qui est pour lui « cet absurde et pitoyable besoin d'être sauvé ». Il affirme aussi : « Dieu, la vérité, l'amour, ce sont les illusions vitales, celles dont l'homme a eu jusqu'à présent le plus grand besoin. » Ni l'évidence cartésienne, ni le pari de Pascal, ni les révélations qui seraient contenues dans de saints livres, rien n'a pu le persuader de l'existence d'un être souverain et invisible. Pour lui, les hypothèses scientifiques ne valent pas mieux : Dieu est inconcevable, mais le sont tout autant l'apparition spontanée de la matière, puis de la vie, puis de la pensée. « Les mythes des vieilles religions, conclut-il, étaient plus vraisemblables... Toute connaissance est impossible à l'homme comme toute possession. » Lui demeure seulement possible de dire non.

Revenant un jour sur la Phiralité des mondes de Fontenelle, dont j'ai noté qu'il avait déjà si bien parlé, il dira dans une de ses chroniques : « Qu'il est excuant de

tion. Cela dit, vous n'avez pas rencontré, chez nous, les difficultés qu'a rencontrées Lacordaire chez nos prédécesseurs; cer-

tains le jugent un jacobin socialiste, et d'autres le soupconnent d'être hostile au pouvoir temporel du pape. Ce qui faisait dire à Lacordaire : a'll ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir mis à terre, même quand cet ours est une Académie »

Et vous citez le quatrain espiègle d'un de nos confrères d'alors :

règlement
L'académie qu'aréopage
Quitte le frac au veri plumage
Pour le frac de Jacques Clément.
Vous, Monsieur, n'êtes point parvenu à
exciter à ce point notre verve poétique.

Je vais être plus indiscret encore. Je

vois en vous un moine dans le siècle, un

enfant pieux qui s'est toqué, adolescent. de la littérature et qui, maintenant, a

On prétend qu'en vertu d'un (nouveau

s'apercevoir que Dieu n'existe pas! Qu'il y a dans les espaces infinis de Pascal, où l'effroi ne règne plus, des présences rassu-rantes, des êtres vivants... » Disant cela, il plaisantait, et ce ne sont pas des frères hypothétiques dans le cosmos qui nous rassureront. Lorsqu'il rendit compte du Journal de Julien Green, et sans doute influencé par cette lecture, Thierry Maulnier convint que « le problème du sens du monde, du perfectionnement de soi, de la sagesse ou du salui, reste le problème des problèmes ». Mais il n'y a pas de solution et croire, dit-il à propos de Mauriac, ce n'est pas être sûr.

Aux religions, il reconnaît le mérite d'avoir suscité d'innombrables œuvres d'art. Le grand-père barbu qui n'est pas aux cieux est aussi le démiurge de la Sixtine. Dans son commentaire, en 1977, de l'un des ouvrages de Thierry Maulnier, Bertrand Poirot-Delpech suggérait qu'il était disposé à accueillir « quelque grand hypothétiques dans le cosmos qui nous

tesit dispose à accueillir a quelque grand mensonge, n'importe lequel, pourvu qu'il permette à nouveau Chartres et la Messe en si mineur v. Ainsi toute religion serait bonne, si elle met dans ce monde abominable un peu de beauté, dans ce bref espace de temps concédé au voyageur. Beauté, mais non vérité, apparemment.

#### L'art est transparence

DIEU me garde de faire dire à Thierry Maulnier plus qu'il ne dit, mais, sans avoir le sentiment d'être en rien avoir le sentiment d'être en rien malhonnête et avec le seul souci de comprendre, je n'ai pu m'empêcher de rapprocher deux affirmations de Thierry Maulnier prises dans deux textes tout à fait différents. « Le divin, dît-il, quel que soit le visage qu'on lui donne, est de l'autre côté des apparences. » Et ailleurs, il écrit : « La vraie peinture est de l'invisible... L'art est transparence. » Thierry ble... L'art est transparence. » Thierry Maulnier n'a jamais dissimulé, ni renié, le milieu où il était né: « Dès mon éducation primaire, je me suis trouvé en dehors de la soi. » Cependant, pour qui a aimé l'art autant que lui, et qui conçoit que l'art est transparence, donnant accès à l'invisible, si au-delà des apparences il y a le divin, comme il le dit, ne serait-ce pas que le divin existe, sinon l'art ne serait

Quant aux institutions religieuses, aucune ne l'a jamais attiré, et son hosti-lité s'est faite parfois virulente : « Mes bons pères, messieurs les prêtres des Églises chrétiennes... » Suit le répertoire presque complet des horreurs que celles-ci ont perpétuées au cours des siècles, his-toire, affirme-t-il, qui n'est rien d'autre

que « l'inversion bimillénaire du vrai message évangélique ». Connaissait-il vraiment ce message, a-t-il médité l'Evangile autant que le Phèdre de Racine? Il y aurait vu que le prince de ce monde n'est pas le Christ, lequel a envoyé ses disciples dans le monde, mais en leur rappelant qu'ils ne seront pas de ce monde. François de Sales disait : « Nous sommes crucifiès au monde. » Pas tous, et pas assez. Beaucoup s'en sont accommodés et s'y sont trouvés à l'aise. Les Eglises chré-tiennes, c'est le message évangélique tel qu'il subsiste, comme il peut, dans ce monde, et leur histoire n'est pas celle des princes de l'Eglise qui sont dans ce monde et qui en ont pris de la graine, qui n'est pas évangélique.

Je pourrais reprendre ici ce que je disais tantôt de la critique d'admiration et de la critique de dénigrement, car tout se tient, mais cela m'entraînerait trop loin et le temps presse. Je me bornerai à suggérer que l'histoire vraie des Eglises chrétiennes est celle, ininterrompue, des saints et non pas de ce qui peut scandaliser dans de pauvres hommes. L'Eglise de Rome, disait Claudel, « a traversé les siècles comme une vieille femme ivre ». Heureux ceux qui savent lire le Livre qu'elle a gardé à travers les siècles, malgré tout, qu'elle nous tend obstinément, d'une main souvent vacillante, et dont certains des siens n'ont cessé de nous parler avec un feu qui brille.

Il y a quelque vingt ans, Thierry Maulnier commençait ainsi un de ses billets : « C'était un des derniers dimanches de Carême et je sortais de Notre-Dame de Paris où j'avais entendu l'éloquence sans éloquence, la parole tendue et dépouillée du Père Carré trouver son accord avec la musique pétrifiée des piliers nus, eux aussi jetės vers les altitudes où l'homme s'accomplit ou se dévore, porteurs d'offrande et de fardeau. Je songeais à quel point cette nef était peu fonctionnelle – pour employer un mot misérable. Trente-cina mètres de voûte pour couvrir ces fourmis humaines rossemblées toutes au ras des dalles? Non, pour que la pierre pût chanter. Pour réunir une soule de sidèles, un hangar suffirait. Ce n'est pas un espace utile que désinit la cathédrale, c'est un espace mystique.»

Restons sur ce mot qui nous prouve qu'il avait tout compris, et qui nous le rend très proche. Pensons avec admiration, mais aussi avec confiance, à notre frère Thierry Maulnier.

offertes et dont vous vous empariez avi-

Après l'effervescence de l'adolescence et les ambitions incontrôlées de la jeunesse,

vous êtes revenu à votre vraie nature. Vous avez suivi votre pente qui n'est pas celle de tout le monde, qui a, en dehors d'autre mérite, celui de la rareté, la pente de l'intelligence mystique. J'emploie à

dessein cette formule, car on identifie trop souvent mystique et effusion pure-ment affective. La mystique, c'est une

vérité enracinée dans la vie. Comment, à quel prix se fait cet enracinement? Je ne crois pas me tromper en suggérant que de

telles interrogations sont, à vos yeux, capitales. Vous avez eu comme maîtres deux hommes éminents. Georges Can-

guilhem et Wladimir Yankélévitch. Ni

l'un ni l'autre n'étaient des mystiques, mais ils vous ont donné la formation phi-

losophique qui écarte les tentations de l'irrationnel. C'est pourquoi votre conversion n'a rien d'un coup de cœur, d'un emballement momentané. Elle est le résul-

tat d'un lent travail de votre esprit. Vous

tat d'un lent travail de votre esprit. Vous l'appelez vous-même «la grâce de l'enfance retrouvée», grâce dont vous faites bénéficier le grand Michelet dans votre livre Michelet, le prêtre et la femme. Vous dites de lui : « Du maître à penser il ne reste pas grand-chose, mais l'amoureux de la femme, des fleurs, des oiseaux et de la mer témoigne qu'une vie est belle qui commence par la passion de connaître pour s'achever dans la grâce de l'enfance retrouvée. » Vous aussi, vous aimez la nature et vous avez besoin de sa proximité. Pour vous, comme pour beaucoup d'autres, la

vous, comme pour beaucoup d'autres, la nature est un talisman; le talisman qui prémunit contre la bêtise de l'orgueil numain. Et puis la prodigalité de la

#### **Faiblesse** du roman

\*EST que cet homme si curieux des C'EST que cet homme si curieux des événements de ce monde était, tout autant, ailleurs. Ce n'était pas un homme public, malgré les honneurs qu'il reçut. Il avait son univers où il voguait, planait, à son aise. Il fut le grand découvreur de poètes méconnus, recréant, disait Kléber Haedens, « d'une main puissante de beaux paysages délaissés », et aussi l'homme de son théâtre, notamment de la Maison de la nuit dont le peu bienveillant mais cette fois équitable Mauriac a dit que c'était là « un drame qui ne laisse pas respirer ». Il fut l'homme, si j'ose dire, de Jeanne d'Arc, bouleversé par un procès où il fallait, dit-il, que l'accusée « se dépouille de sa vérité » et soit déshonorée, si possible, en avance ainsi sur tant de procès de notre siècle. Le roman seul ne l'a pas sérieusement tenté. « Le roman, assurait-il, se modèle trop docilement sur assurant-u, se mouere trop aocuement sur la vie pour ne pas s'écarter quelque peu de l'art... La plus grave faiblesse du roman, à laquelle il succombe, semble-t-il, par un effet de son essence même, est qu'il n'est pas nècessaire... J'entends qu'il compte touiours une nart d'anecdate d'incionitoujours une part d'anecdote, d'insignifiance ou d'impureté. » On pense à la question qu'aurait posée, dit-on, Barrès à Paul Bourget : « N'étes-vous pas fatigué de toujours raconter l'histoire du monsieur et de la dame ?»

Ecartées sous leur forme romanesque, Ecartées sous leur forme romanesque, ces histoires-là intéressaient fort Thierry Maulhier, il en était volontiers amateur. Il faut remarquer avec quelle gourmandise il semble savourer la séduction de la jeunesse, a la qualité de cette chair si tendre, qui appelle la consommation, dit-il. Primeur printemps. Cet instant qui n'a que la durée d'un instant, cet instant qui est pour un fruit, pour une fille, celui de l'extrême délicatesse, de l'extrême fermeté. » Nombreuses sont ses réflexions sur ce qu'il breuses sont ses réflexions sur ce qu'il nomme l'a homme érotique », et nonobstant le vif attrait qu'on peut déceler en lui, elles sont assez pessimistes. J'en ai déjà cité quelques-unes.

Il croit obserser que le mâle, sitôt satis-Il croit obserser que le mâle, sitôt satis-fait, regarde sa montre, et il en suggère la raison: pour la continuation de l'espèce, le mâle a rempli son office et n'a plus à se soucier de la suite, tandis que com-mence le rôle de celle que Thierry Maul-nier, un des premiers sans doute, qualifie de a mère porteuse ». L'une d'elles déclare dans une de ses nièces: a Nous les dans une de ses pièces : « Nous les femmes, nous n'avons besoin du père que pendant cinq minutes. Ensuite, il gêne penuant cinq minutes. Ensuite, il gene plutot, on peut le tuer. è L'homme ne serait doncqu'un « collaborateur occasion-nel », dans une conjonction où selon l'or-dre de la nature n'auraient que faire pré-férence, sentiments, fidélité, morale. Thierry Maulnier ne se serait-il pas trop inspire de ses bêtes familières ? Au comportement de celles-ci, la femelle de homme ajouterant, à l'en croire, un désir narcissiste, mais resterait « plante carni-vore, mère profonde ». Quant à l'homme, si l'amour est pour lui « satisfaction d'un

## La réponse de M. Jacques de Bourbon Busset

ONSIEUR, L'usage voudrait que je rappelle ici les principaux événements de votre vie, les étapes de votre formation intellectuelle, vos voyages, la naissance de vos livres, mais vous êtes de ces écrivains qui se racontent abondamment et pour ceux, nombreux, qui vous ont lu, je ne ferais que vous répéter.

Ces lignes ne sont pas de moi, elles sont de mon confrère et ami Michel Déon. Il les prononça ici même, il y a neuf ans, alors que l'étais à votre place, Monsieur, et que lui-même siègeait où je siège aujourd'hui. En me permettant de lui emprunter ces phrases, il me semble que je suis dans la ligne de ce qui est la marque de notre compagnie : la tradition

Une tradition vivante, cette formule résume assez bien votre vie et votre ceuvre qui sont, d'ailleurs, étroitement liées. Vous êtes profondément fidèle à vos origines, à votre famille, aux lieux de votre enfance, à cette région de Toulouse où vous n'avez cessé de vivre. Mais cet attachement à un soi, à un paysage, à une maison, n'a rien, chez vous, d'une sclé-rose. C'est la source du fleuve de votre inspiration.

Monsieur, vous n'aimez pas les hon-neurs. Vous en avez reçu, mais ils vous sont indifférents. Vous ne leur faites même pas l'honneur de les dédaigner. Il y a en vous une vraie force, la force de la sauvagerie. C'est pourquoi il me plaît que, aujourd'hui, vous soyez exposé aux lumières et qu'on roule pour vous le tambour, comme si vous montiez solennelle-ment à l'échafaud.

Vous écrivez dans les Cartes du temps : "Je ne veux rien écrire qui ne soit juste, je mesure mes phrases, je pèse mes mots parce que je serai lu par des inconnus que je ne veux pas tromper. Il faut tout leur dire, et sidèlement. » Voilà une belle déclaration, directe et austère, comme vous-même, et vous vous y tiendrez.

### Un enfant pieux

E pense que si, en dépit de votre louable sauvagerie, vous avez consenti à vous présenter à nos suffrages, c'est que a vous presenter a use surfrages, c'est que vous aviez la caution d'un compatriote toulousain qu'on ne pouvait soupçonner d'ambition mondaine et auquel vous avez consacré un beau livre, je veux dire le Père Lacordaire. Vous dites de lui, au sujet de son élection dans notre compagnie, en 1860 : «Lacordaire s'était résolu à paraître, pour affirmer la vie et le droit à la vie de ceux qui ont choisi, mêlés au monde ou hors du monde, d'être tout à monde ou hors du monde, d'être tout à Dieu. » J'ose vous appliquer ces paroles en vous priant d'excuser mon indiscré-



retrouvé, en même temps que son enfance, la tentation monastique.

#### La grâce de l'enfance retrouvée

DANS les Profondes Années, vous le dites très bien, commentant en 1975 votre journal de la dix-neuvième année : « J'achetais des livres. Je lisais Proust et Stendhal. Ce fut une passion qui me tint stenana. Ce fut une passion qui me titi longtemps. Je ne la regrette pas, car elle m'a fait passer des heures heureuses, mais la littérature ne m'occupe plus guere que comme le bréviaire que dirait un pretre qui n'y croit plus » Vous n'espérez plus découvrir de secret dans aucun livre, alors que chacun d'eux vous paraissait porteur de vérités qui vous étaient

nature nous enseigne qu'il y a une généro-sité de la raison, que la raison authenti-que est une raison généreuse. Et c'est pourquoi le message de la France sera nul s'il n'est pas le message de la générosité

de la raison. de la raison.

Commentant en 1975 votre journal écrit en 1944, quand vous étiez en Allemagne requis par le service du travait obligatoire, vous écrivez : « Cette vie et ce monde qui avaient été les miens, et que je croyais si perdus, je les ai retrouvés et ne les ai plus quittés, je suis de nouveau à Nollet, et il y a toujours les mêmes moineaux que jadis, qui nichent sous le toit et font grand bruit. » Il y a aussi le jardin.

Mon ami Philippe Sépart dans un

Mon ami, Philippe Sénart, dans un article intitulé « José Cabanis ou la clef du jardin clos», écrit excellemment : « Le salut, c'est sans doute le dernier et le premier mot, le mot perdu et retrouvé. Il y a dans l'œuvre de José Cabanis une quête du bonheur, mais c'est une entreprise mélan-colique, et elle n'éclate dans la joie, dans une « félicité sans mélange », que lorsque le jardin clos autour duquel n'a cessé de tourner José Cabanis apparaît enfin

Lire la suite page 14

# LA RÉCEPTION DE M. JOSÉ CABANIS A L'ACADÉMIE FRANÇAISE

### La réponse de M. de Bourbon Busset

Suite de la page 13 comme la figuration du Paradis, avec sa source de toute vie. Ce royaume de Dieu, vous avez désiré en faire notre demeure.

#### Dieu et les femmes

VOUS êtes un janséniste élève des V jésuites. Il y a là un de ces tours de force dont vous êtes coutumier. Vous aimez la complicité des contraires qui, selon moi, est la loi secrète de l'union. Nul ne sait comme vous alliez la vivacité et la gravité. l'ascètisme et la volupté. Sous votre plume, ces alliances contre nature parnissent naturelles. Miracle de l'art, de l'art sans artifices, qui est le vôtre et qui s'épanouit dans votre œuvre, « cette vaste toile d'araignée, dites-vous, où tous les fils se croisent et se recoupent, tout en convergeant vers le centre ». Le même souci d'unité vous fait aimer

à la fois Dieu et les femmes, mais ici vous vous interrogez. Vous écrivez : vous vous interrogez. Vous ecrivez:

" J'étais passédé par cet amour de Dieu et sa grâce inlassable, et aurais-je écrit une ligne qui en valait la peine si je n'avais enfin écrit cela? Tu le sais bien, J'aime aussi le corps des femmes et leur amour. "

Ainsi parle le narrateur des Jardins en Espagne, un de vos plus beaux romans. Et il ajoute: " Je crains que tout cela n'aille trop bien ensemble et qu'on ne passe trop aisement d'un amour à l'autre, pour le scandale de tant de gens. " Et le héros d'un autre de vos beaux romans, les Jeux de la nuit, avoue: " Je me disais que j'avais eu jadis un grand désir de que j'avais eu jadis un grand désir de Dieu, que je l'avais encore, mais plus rare-ment, que ce désir sans doute se perd à mesure que le temps passe, comme si Dieu se lassait et que l'étais sur le chemin d'un durcissement définitif. »

#### Pitoyable et féroce

VOS personnages masculins admirent les femmes et les désirent violem-ment. Ils les déclarent aussi menteuses. Reste à savoir si elles ne sont pas men-teuses en raison de la balourdise masculine. Afin d'éviter des algarades pour des bagatelles, elles prennent l'habitude de choses beaucoup plus graves. Votre Gabrielle, assurément, est douée pour le mensonge, mais son amant est bien maladroit, quoi qu'il en pense. Vous dépei-gnez la fatuité masculine avec une discrétion très efficace.

Vos héros se préoccupent du mal et du démon, et je ne saurais les en blamer, mais le démon est un malin prétentieux dont il importe de rabattre le caquet. Ainsi humilié, il se recroqueville et s'aplatit. Vos héros lui font la part trop belle. ils tombent dans le piège de le prendre trop au sérieux. Il ne faut pas le nier, autre piège à éviter. Il faut ridiculiser cet orgueilleux pantin, qui est moins obsédé par le sexe, comme on le croit, que par le pouvoir, l'argent, la domination dans

toutes ses formes. J'avoue partager votre faible pour cette séduisante Nathalie, issue de votre imagi-nation, qui fait la joie et le malheur du narrateur du Bonheur du jour et des Cartes du temps. En la voyant vivre, grâce à vous, on est tenté de donner tort à Talleyrand qui disait était-il (sincère ?) :
« La vie serait supportable, s'il n'y avait

Cette charmante Nathalie, vous la retrouverez vieillie dans votre dernier roman, le Crime de Torcy. Un magistrat redoutable soupconne votre héros d'avoir assassiné la belle, et le lecteur est bien près de partager son point de vue. Votre expérience personnelle du monde judiciaire donne à ce récit une force exceptionnelle. C'est un roman policier métaphysique, comme ont su en écrire rnanos et Chersterton.

Votre ton y est encore plus vif que dans vos autres romans. Le dialogue entre le buraliste et votre héros est sans fard. « Vers la sin de vos livres, dit le buraliste, vous donnez dans la religion et l'eau bénite, ce sont des capucinades. Qu'est ce qui vous fait croire en Dieu? J'attends

qu'on m'explique.
- La musique. Et l'enfance, la petite m'empêcher de considérer un peu comme votre double.

Les Fausses Nouvelles, comme vous les intitulez, qui suivent le roman sont plus acides encore. Et, vous le suggérez, face à ces destins pitoyables, on a envie de se mettre à genoux devant la douleur humaine. Vous n'avez pas honte d'avoir pitié de vos personnages, et vous avez raison. La pitié est le luxe des forts. Les faibles n'osent pas se la permettre.

En revanche, vous êtes féroce envers certains importants. Je n'oublierai pas le greffier satyre, reconnu par une de ses victimes, et l'exclamation du juge : a Tai-sez-vous ! C'est mon greffier. Voilà une plaisanterie de mauvais goût et qui pour-rait vous coûter cher. La malheureuse devint écarlate, s'excusa et balbutia. »

Et yous concluez : « Le greffier avait eu chaud. C'est à l'autre bout de la ville, désormais, qu'il exerça son industrie.» Oui, c'est un fait, vous n'aimez pas les importants, et vous vous efforcez de les éviter. Ne nous évitez pas. Nous ne sommes pas des importants, nous ne

the state of the second control of the secon

sommes que le cercle des serviteurs attentifs de la langue française. Votre horreur des importants, vons l'exprimez par une des importants, vons l'exprimez par une image empruntée, comme toujours chez vous, à la vie rustique : « Une haute muraille crénelée, écrivez-vous, entoure un modeste jardin où, près de petites fleurs bien dessinées, quelques femmes paraissent rèver et s'attardent... Un personnage grave, de l'autre côté de la muraille, contemple ce jardin si bien clos, et n'entre pas. Ce doit être l'importun, le bayard, le curieux. Le désœuvré, l'important, le gros monsieur qui se prend au sérieux, l'homme arrivé,

ce que j'ai toujours fui comme la peste. C'est pour cette raison, si étrange que cela puisse paraître, que vous avez publié en 1980 Saint-Simon l'Admirable, qui, dans votre œuvre d'historien, succède au Sacre de Napoléon et à Charles X roi ultra. Vous montrez très bien que c'est en une comédie animale que Saint-Simon présente la cour, « devenue basse-cour ou chenil, ménagerie ou réserve de reptiles ». La cour est un cirque, où les gens de cour font leur tour de piste, se pourchassent et se mordent secrétement. Pour vous, Saint-Simon, « qui passe encore pour n'avoir vécu que pour les préséances, savait vécu que pour les preseances, savan qu'elles ne sont rien, qu'il faut s'en détour-ner et les fuir, se retirer dans l'humilité et la solitude pour accèder à cette paix qui ne nous est donnée, selon son mot, que « dans le secret de la face de Dieu ».

Le dernier chapitre de votre livre s'intitule « Monsieur de la Trappe ». Il s'agit du célèbre abbé de Rancé, auquel Saint-Simon soumit des fragments de ses Mémoires, et qui en fut sans doute le premier lecteur. Cet attachement pas-sionné de Saint-Simon pour Rancé, vous paraissez l'expliquer par une péripétie commune aux deux hommes, le passage de l'amour humain à l'amour divin. Ce thème est sans doute le thème fondamental de votre œuvre.

Et il inspire votre dernier livre, paru il y a un peu plus d'un mois, Mauriac, le roman et Dieu, que complètent de passionnantes «Notules» que vous intitulez «En marge d'un Mauriac». Vous notez que des romans qui sont les chefs-d'œuvre de Mauriac Dieu est absent, que cela donne à penser, et que Dieu, sans doute, n'est pas romanesque. Mais Claude Mauriac, dans le Temps immobile, vous a donné la réponse. Il nous rapporte que son père disait magnifiquement : « Le christianisme, ce n'est que le pan du manteau où l'on s'agrippe et que l'on suit dans

Vous ajoutez que, pour Mauriac, Dieu est une personne qu'on peut prendre par la main. Je crois que Mauriac était plus chrétien que déiste, et ce n'est pas moi qui lui donnerai tort.

Mais quand vous affrontez notre autre

confrère. Chateaubriand, c'est une autre affaire. Vous reconnaissez avec beaucoup de bonne foi que, dans la Vie de Rancé, son plus beau livre, Chateaubriand parle plus des semmes que de Dieu. Le confesseur du vicomte lui avait imposé d'écrire ce livre comme pénitence; le pénitent s'en est tiré en célébrant la gloire des créatures. D'ailleurs, Chateaubriand le disait lui-même, il voulait la gloire pour se faire aimer des femmes.

Le portrait de Rancé dans les Mémoires

int-Simon est, vous le notez, le seul qui ne comporte ancune ombre. C'est le seul être admirable dans cette foule que depeint Saint-Simon, et l'on peut penser, comme vous, que ce fut Rancé qui per-suada Saint-Simon de la vérité d'un autre monde qui donne son sens à celui-ci.

Pensant à Rancé, à Saint-Simon et peut-être à vous-même, vous écrivez : « Il aut avoir vécu pour connaître ce qu'on jaut avoir vecu pour connaire ce qu'on laisse et le juger. Ce ne doit pas être un entraînement passager, un coup de folie ou un coup d'éclat, que de quitter le monde, mais une résolution réfléchie et calme, un choix qui a un sens et un but.»

Cela est juste, cela attire l'estime et le respect. Mais, plus tard, en 1987, à la fin de votre si perspicace essai sur Sainte-Beuve, vous écrivez assez curieusement, parlant d'un X, qui est évidemment vous-même: « Le plus difficile, sans doute, res-tait à dire, la raison de tout, et ce que signifiait le jet d'eau qui jaillissait sans fin dans le jardin nocturne, cette source où il avait bu. Alors seulement ses livres pren-draient un sens et sa vie serait justifiée : on verrait vers quelle certitude menaient tant d'apparents détours. » Et vous ajoutez : « Il dut convenir très vite qu'il n'avait rien dit (...). Tant de pages pour en venir là, vingt années, inutiles.»

Vous n'avez pas eu, monsieur, à renon-cer, comme Rancé ou Saint-Simon, aux honneurs dérisoires, aux hochets de la vanité, vous avez vécu en province, dans votre cher Nollet, exerçant votre métier austère d'expert auprès des tribunaux. La révélation que vous vouliez faire et dont vous prétendez qu'elle n'a pas été perçue, c'est celle de la présence de Dieu. Alors pourquoi ce pessimisme? Je crains que vous n'ayez été effleuré par l'hérésie cathare et que vous ne voyiez dans la chute de l'âme dans le corps la catastrophe majeure. Et pourtant rien n'est plus éloigné de la foi chrétienne et, en particulier, de la catholique. Rentrez en vous-même, mon fils, vous en avez l'habitude, et interrogez-vous. Le message que je lis dans votre œuvre et que vous cherchez, me semble-t-il, à occulter est essentiel, c'est que l'amour humain, loin de détourner de Dieu, conduit à Dieu. Tous vos romans le montrent et avec d'autant plus de force que ce ne sont pas des romans à thèse. Vos personnages se débattent dans leurs contradictions comme nous tous, mais - vous le dites

Julien Green que vous mettez avec raison si haut, - « nous pouvons éprouver très vivement la mélancolie de ce monde et que sa beauté ne cesse pourtant de nous poursuivre ». Aimer cette beauté, ce n'est pas trahir l'autre monde. Les signes de l'autre monde sont à l'intérieur de celui-ci. Pourquoi vouloir opposer, comme deux puissance rivales, le monde des apparences et le monde de l'absolu? Le fini est la demeure de l'infini. La reli-gion de l'incarnation nous l'enseigne, et vos livres aussi. Il suffit de lire Des jar-dins en Espagne pour s'en convaincre.

dins en Espagne pour s'en convaincre.

D'ailleurs, je crois que je vous cherche une mauvaise querelle. Dans Plaisir et lectures, parlant de Hoysmans que vous appréciez pen, vous dites : «Je suis toujours étonné par ces gens qui parlent de l'amour et n'y voient qu'une chose ignoble. La singulière vie, la pauvre vie qu'ils ont dû avoir. Ces élans religieux qui naissent du dégoût, j'ai peine à les partager et le monde ne me paraît pas si affreux. » Nous voilà bien près un de l'autre, et je pense, comme vous, que Huysmans ne se grandit comme vous, que Huysmans ne se grandit pas en disant : «Saint François d'Assise était gai, ce qui me le gâte.»

Au fond, je vous crois un mystique voluptueux, et c'est la variété de mysti-

ques que, pour ma part, je préfère. Je n'aime pas les mystiques violents. A cette allergie au fanatisme il y a une raison héréditaire que j'hésite à avouer. Le fana-tique Savonarole est monté sur le bûcher sur l'ordre de mon ancêtre direct, Alexan-dre VI Borgia. Je retire donc mon accusa-tion de catharisme, et suivons ensemble la voie ouverte par saint François, où toutes les créatures célèbrent la gloire de Dieu et où l'absolu est sous nos yeux.

Telle est bien votre musique person-nelle, et j'avoue qu'elle me plaît. A la quatrième page de couverture du second volume de Plaisir et lectures, votre éditeur s'interroge : « Qu'est-ce qui fait courir Cabanis? » Et il répond avec, je pense, votre aveu : « Le plaisir... Ici, les plaisirs et la lecture. » Dans ces deux volumes, vous vous révélez un remarqua-ble critique, à la fois perspicace et pas-sionné. Cette lucidité dans la passion est, je crois, un de vos traits distinctifs. Vous vous abandonnez certes à l'admiration de vos auteurs favoris, mais le censeur veille et signale les fautes qui se glissent parfois dans l'ombre de la beauté.

### Poète avant tout

OMANCIER, essayiste, historien, avous avez beaucoup de cordes à votre arc, mais j'ai omis la principale, c'est la corde poétique. Quel que soit le genre littéraire que vous adoptez, vous êtes, avant tout, poète. Certes, vos premiers romans représentent une concession à ce que vous appelez le réalisme, mais, à siez, votre lucidité est déià là, et vous notez : « Sentiment que ce roman est artificiel, sans nécessité, sans épaisseur et sans intérés » Cette note de votre journal de 1952, vous la commentez en 1987, et ce journal à deux voix, à trente-cinq années de distance, est très émouvant : « J'ai fait, ecrivez-vous, ce que j'ai pu, comme j'ai pu, aussi bien que j'ai pu, et cette bienheureuse indifférence qui m'est venue est une délivrance. Je ne pense ni que j'ai reussi une œuvre, ni que je l'ai manqu elle est comme elle est, je n'y pense plus, et il en sera comme Dieu voudra. Je la poursuivrai aussi longtemps que je serai en vie, comme un vieux pommier ne peut que

Vous êtes bien peu homme de lettres, et comment ne pas vous en féliciter? Cependant, il y a eu dans votre vie et dans votre cenves une évolution. Dès vos tout premiers livres, cette évolution était prévisible, elle était en germe. Les hortensias autour de votre maison de Bagnères étaient déjà là, mais vous les regardiez à peine. Plus tard, au lieu de montrer la laideur des hommes, vous avez écouté ce que vous disaient les hortensias de Bagnères. Vous avez trouvé les mots pour exprimer l'éclat des âmes et des paysages, ainsi que la lumière qui dort dans l'obs-

L'Escaladieu, ce titre que vous avez donné à votre journal de 1947 à 1953, c'est le nom d'une abbaye que vous imez, c'est l'échelle de Dieu, c'est votre itinéraire vers Dieu où l'amour des lettres et l'amour de la famille sont des constantes. Le passage le plus prenant de ce livre est bien le récit de l'agonie de votre père, qui n'a jamais cessé d'être votre meilleur ami, ce père dont l'amour passionné qu'il vous portait était, comme vous dites, « l'amour du père qui par-

donne tout ». A côté d'un sentiment aussi fort et aussi désintéressé, l'amour des lettres vous paraît bien pâle, et vous avez raison. Vous justifiez toutefois le journal intime, qualifié souvent à tort de narcissique, et qu'ont illustré deux très grands écrivains contemporains, Julien Green et Marcel Jouhandeau, à qui vous avez consacré de beiles études.

Vous écrivez : « Chaque créature, unique et incomparable, aura mérité, depuis que le monde existe, de laisser son témoignage ; ce serait celui d'une vie, toujours pathétique et riche, et imprévue, même pour les plus humbles et les plus méconnus. » Et vous ajoutez : « C'est la parabole du Bon Pasteur. » Je crois que le souvenir de la vieille et modeste carmélite de Bagnères qui préparait l'autel vous a aidé à écrire cela.

### Rencontre de Jésus-Christ

E pense que le livre qui, pour vous, a marqué une coupure, car nos livres nous font autant que nous les faisons, vous-même à propos de notre confrère c'est votre livre, Lacordaire et quelques autres. Certes, l'ouvrage porte en sous-titres Politique et religion, et vous y mon-trez très bien que religion et politique se rencontrent nécessairement, mais pas tou-jours pour leur bien. Et vous rappelez un jours pour leur olea. El vous rappetez un texte de notre confrère Fénelon: « Quelque appui que reçoive l'Eglisc des meilleurs princes, elle a toujours à craindre que la protection ne soit pas un secours, mais un joug déguisé, au lieu que, avec la libraté de la recourt meun risqué. » Mais liberté, elle ne court aucun risque. » Mais ce qui m'a frappé encore, c'est la conversion de Lacordaire.

A vingt-deux ans, Lacordaire est un jeune homme sceptique qui écrit : « J'ai ouvert le coffre de l'existence et j'ai vu qu'il était vide. » Notre commun ami, notre cher Père

Carré, rappelle, que, dans une de ses conférences, dix ans plus tard, Lacordaire s'écrie: On rencontre ici-bas Jésus-Christ s'écrie: On rencontre ici-bas Jésus-Christ comme on rencontre un autre homme. Un jour, au détour d'une rue, dans un sentier solitaire, on s'arrête, on écoute et une voix nous dit: « Voilà Jésus Christ. » Cela lui arriva et à vous aussi, son biographe. Comme lui, vous pensez qu'il y a loin encore de la foi à l'amour et de l'amour qui commence à l'amour qui déborde.

De cet amour qui déborde Lacordaire, comme vous, un solitaire de Toulouse écrit : « L'amour est l'acte suprême de l'âme et le chef-d'aeuvre de l'homme. Son intelligence y est, puisqu'il faut connaître pour aimer ; sa volonté, puisqu'il faut faire un choix ; ses passions, puisqu'il faut faire un choix ; ses passions, puisqu'il faut désirer, espèrer, craindre, avoir de la tristesse et de la joie ; sa vertu, puisqu'il faut persévèrer, parfois mourir et se dévouer toujours. »

Cet amour peut être l'amour pour une femme, vous l'avez dit dans l'Escaladieu : « Un être dont on peut à chaque instant De cet amour qui déborde Lacordaire,

u Un être dont on peut à chaque instant faire un être heureux, quel impressionnant pouvoir. » Oui, le pouvoir politique paraît dérisoire à côté de celui-là. Lacordaire évoque lui-même « la plus

douce, la plus forte, la plus etroite, la plus sacrée des étreintes humaines, l'union de l'homme et de la femme, dans l'indissolubilité du nœud nuptial ».

Qu'est-ce à dire sinon que l'engagement, loin de diminuer l'homme, le gran-dit? André Gide, que vous avez bean-coup lu et que vous jugez avec lucidité, a lancé une formule qui a fait de grands ravages: a Choisir, c'est renoncer. » Oui, mais si on ne renonce à rien, on ne pré-fère rien, on ne fait rien, on n'est rien. A quoi sert d'être libre pour rien? S'engager, choisir, c'est se créer, c'est se libérer. Nos choix nous créent et nous libèrent. La parole donnée et tenue est le socie indispensable pour construire dans la vie publique comme dans la vie privée. Ce n'est pas une contrainte imposée du dehors, c'est une structure qu'on a choi-sie, qu'on se donne. Et, quand l'âme s'en-gage, l'esprit se libère. Foi jurée, esprit libre.

en marécage. Les rives sont la chance du fleuve. De même, l'engagement est la chance de la liberté. Je pense que vous êtes d'accord, vons que les jardins clos de murs inspirent davantage que les espaces urbains indéfinis. Vous savez que les frontières ont un pouvoir créateur. Votre goît des frontières est celui d'un classique. Peu vous chaut qu'on vous reproche votre écriture classique. Vous êtes de ceux qui ne se laissent pas impressionner. Et c'est ainsi que vous souriez quand un prophète du signifiant, race en voie de disparition, vous explique que ce que vous écrivez est sans intérêt, puisque vous ecrivez est sans interet, paraque vous ne mettez pas en cause le langage. Plutôt que de mettre en cause le langage, vous préférez nous parler du jardin de Bagnères, ce que vous êtes seul à pouvoir faire et que personne ne fera à votre

Vous êtes profondément conscient de la singularité des êtres. On ne peut oublier votre Nathalie ni votre Gabrielle, de la Bataille de Toulouse. Vous m'avez fait les aimer ainsi que quelques autres femmes qui traversent vos récits.

Comme écrivain, je ne puis non plus rester insensible aux tourments de l'Oncle Octave, ce poète raté, déchiré entre sa lucidité et ses illusions. Vous l'affirmez, « ne mèrite d'être dit que ce que personne d'autre ne peut dire ». Vous avez appliqué cette maxime avec rigueur, et nous ne

pouvons que nous en féliciter. C'est la raison, je crois, pour laquelle vous êtes attiré par Rousseau, maigré tout ce qui vous sépare. Vous avez, comme lui, le sentiment très vif de ces instants privilégiés qui transforment une existence. Pour Rousseau, ce fut, en octobre 1749, la lecture de quelques lignes, sur la route de Vincennes, par une chaleur torride.
« A l'instant de cette lecture, dit-il, je vis un autre univers et je devins un autre homme... Mes sentiments se montèrent, avec la plus inconcerable rapidité, au ton de mes idées. Toutes mes petites passions furent étouffées par l'enthousiasme de la vérité, de la liberté, de la vertu. » A propos de ce texte, vous dites que ce que Rousseau a alors connu, ce fut une vocation, au sens religieux du terme, un appel inquel il répondit par une adhésion définitive. Vous ajoutez que la route de Vincennes a été son chemin de Damas. Pour vous, monsieur, le chemin de Damas, l'imagine, n'a pas été une route, mais un jardin. Et je pousserai l'indiscrétion jusqu'à suggérer que, dans votre cas, l'instant privilégié est un instant perpétuel.

### Et Pascal?

VOUS qui avez consacré des études à de nombreux écrivains français, vous n'en avez pas consacré, à ma connaissance, à l'un des plus grands, qui, je crois, est votre vrai maître, l'homme de l'expérience vécue de la foi, l'homme qui a écrit : « On se fait une idole de la vérité même, car la vérité hors de la charité n'est

pas Dieu n Je venx dire Blaise Pascal.

Pascal a retenn l'attention de Thierry Maulnier, votre grand prédécesseur. Dans le Dieu masqué, il montre avec force combien le Dieu de Pascal diffère de celui de Descartes. Comme il le dit, a le coup de génie de Pascal répond au coup de génie de Descartes. Le Dieu de Descartes s'atteint à travers l'évidence, celui de Pascal à travers le doute. Pour le savant Pascal qui est aussi le croyant Pas-cal, le doute et la foi sont complémen-taires ». Thierry Maulnier ajoute : « Il y a phusieurs grandes religions mais il n'y en a qu'une qui permette au plus humble des êtres humains penché sur sa pioche, sa brouette ou son registre comptable, au plus médiocre, au plus insignifiant de se croire personnellement sous le regard d'amour de celui qui gouverne les mondes, plus encore, de n'être pas jugé indigne du sacrifice d'un

Thierry Maulnier met en lumière, dans ces lignes, la singularité de la foi chrétienne qui est son souci des âmes singulières, toutes uniques et irremplaçables. Tel est bien un des thèmes essentielles de votre œuvre. Ainsi, vous êtes tous deux, comme Pascal lui-même, des chercheurs d'absolu, et c'est ce qui fait de vous deux bien plus que des auteurs de grand talent: your avez une autre dimension.

Assurément, la différence entre vous est importante. Alors que vous, monsieur, pensez avoir trouvé la réponse dans la présence de Dieu à vos côtés, Thierry Maninier, ini, vous l'avez rappelé, écrit : a Tu ne peux donner de réponses à toutes les questions. Mais tu peux faire des questions avec toutes les réponses. » Il va plus loin encore et écrit dans le Dieu masqué: « La pire mésaventure, heureusement improbable, qui pourrait advenir à l'esprit humain serait la découverte d'une vérité définitive. » Ici, Maulnier se rapproche plus de Montaigne, votre ancêtre, car par votre nom, vous descendez directement de Montaigne. « Les idées aussi luttent pous la vie. ècrit-it, et celle qui gagne est celle qui aide le mieux l'homme à supporter l'angoisse d'avoir à vivre. » Cette idée est celle d'un dramaturge, du grand dramaturge qu'était Thierry Maninier, avec l'aide précieuse de sa femme. Ni lui ni vous n'êtes de ces personnages qui se complaisent dans leur petit moi. Vous savez que le sentiment de l'autosuffisance est le signe le plus certain de la sortise.

INSIDUE DE PARIS

100 Mg (100 Mg)

2. 2. 1.2

Land Service Services

# (# in this # the into

The second se

and the second of the second o

Commence of the section of these

tion that the second

THE REPORT SHOWING

LAGE OF WHITE THE WORLD

গলারত সোলকার করা **করা করে** 

in the control of the

STREET SHOWS AND THE REAL PROPERTY.

The second second section of the second seco

: 地區內外鄉 自由地 对联方

personal of the personal and a later agent the personal relationships

South Control of the State of t

AND THE PERSON IN THE

THE RESERVE

Fig. Parka mary and

MAGUITANAM I INN

THE PROPERTY OF THE PARTY.

FINE COLUMN

the state of the s

\*\*\* Z # 4 \*\*

The bearing of the said way

Printer

THE PARTY SANGE

A PARTY WHITE

The same of the sa

30 KB 27 A - 42 . . .

Territoria.

.

4.4

and the second

The second second

The second secon

 $\frac{d_{A}(x)}{dx} = x(x) + \inf_{x \in A} \left( \frac{1}{x} - \frac{1}{x} \right)$ 

The Aller of the State of the S

Section 19

10 and 10 men.

The end of the second s

Trong and

\*\*\*\*

. . .

Parenta :

· Supplied to the second

Say Say of the say

SEXCLUSIVITES.

L'absolu ne se savoure pas tout seul. L'absolu se construit à deux. On objectera: Et les vocations religieuses, 'en faites-vous ? Je répondrai : Une vocation religieuse qui n'est pas une histoire d'amour avec Dieu n'est pas une vraie vocation. L'autre, qu'il soit le tout proche ou le tout antre, est celui qui nous fait exister. C'est le «tu» qui donne une structure au «je». La machinerie inconsciente d'elle-même de l'univers compte peu au regard de la complicité qui anit deux être construisant ensemble l'absolu, C'est d'un autre ordre, et cette distinction des ordres, si chère à Pascal, est sans aucun doute essentielle. Ecoutons Pascal: « Tous les corps ensemble, et tous les esprits ensemble, et toutes leurs productions ne valent pas le moindre mouvement de charité. Cela est d'un ordre infiniment plus ėlevė. »

Je retrouve ici, monsieur, l'interrogation que l'avais l'audace de vous prêter il y a quelques instants sur la manière d'enraciner la mystique dans la vie, et je crois que vous serez d'accord avec moi pour penser que la réponse est précisément de l'ordre de la charité, c'est-à-dire de l'amour.

Vivre, c'est aider quelqu'un à vivre, et le vrai pouvoir n'est pas celui de faire ramper les autres mais celui de pouvoir d'un mot, d'un geste, éclairer un visage. Et l'absolu, un visage.

Votre prédécesseur et vous, je dois vous remercier. Tous deux, vous m'avez aidé. Quand j'étais prisonnier de guerre, j'avais un livre, un seul livre, à côté de ma paillasse, l'Introduction à la poésie française de Thierry Maulnier, et ce texte si vigoureux, si dense, m'encourageait à griffonner dans un cahier d'écolier. Quant à vous, monsieur, que j'ai beaucoup cité - et que pouvais-je faire de mieux ? - la lecture de vos livres a renforcé ma conviction que le grand secret est de retrouver la fraicheur du regard qui, scule, permet de voir scintiller le réel. Ainsi se construit une métaphysique de la proximité. Alors on découvre l'absolu dans la singularité des êtres, on acquiert la seconde naïveté et le regard créateur en s'efforçant de tout voir et de tout vivre comme pour la première fois.

Alors, tout commence à chaque instant. Notre confrère Paul Valéry a dit : « Ce qui ne demande aucun effort n'est que temps perdu. » La grâce de la fraîcheur du regard, comme toutes les grâces, n'est pas un état passif, mais le fruit d'un effort poursuivi dans la joie. La joie qui naît de l'évasion de la prison du moi. Vous montrez, monsieur, dans vos livres que nul ne peut être à soi-même sa propre nécessité, que la complicité des contraires est l'aignillon de l'esprit, que le non-moi crée le moi. Oui, la vraie nécessité paraît à l'appei d'un visage où scintille l'espoir de vivre l'instant perpétuel d'un amour durable, c'est-à-dire l'éternité plus un jour.

### CINEMAS

### **SPECTACLES** SAMEDI 22 - DIMANCHE 23 JUIN

## LA CINÉMATHÈQUE DIEU VOMIT LES TIÈDES (Fr.) : Utopia, 5- (43-26-84-65).

LA CINÉMATHÈQUE PALAIS DE CHAILLOT (47-04-24-24)

Samedi

Cannes à Paris : Hénri Decoin : Entre onze heures et minuit (1948), de Henri Decoin, 15 h : Cannes à Paris : Henri Decoin, 15 h; Cennes à Paris; Henri Decoin; les Amoureux sont seuls au monde (1947), d'Henri Decoin, 17 h; Hall I (1970, v.o. s.t.f.), de Fred Levin-son, 19 h; Tempête à Washington (1981, v.o. s.t.f.), d'Otto Preminger, 21 h.

DIMANCHE DIMANCHE
Cannes à Paris : Henri Decoin : la Vérité
sur Bébé Donge (1951), d'Henri Decoin,
15 h ; Cannes à Paris : Henri Decoin : les
Intrigantes (1954), d'Henri Decoin,
17 h ; le Renard du désert (1951, v.o.
s.t.f.), d'Henry Hathaway, 19 h ; Morituri
(1966, v.o. s.t.f.), de Bernhard Wicki,
21 h.

#### CENTRE GEORGES-POMPIDOU

SALLE GARANCE (42-78-37-29) SAMEDI

L'Arche de la Fraternité : éthique et bio logie : Family Life (1971, v.o. s.t.f.), de Kenneth Loach, 18 h ; Terminator (v.f.). de James Cameron, 20 h.

DIMANCHE L'Archa de la Fratemité : éthique et bio-logie : Mon oncle d'Amérique (1980), d'Alain Resnais, 18 h : l'Evénement le plus important (1972), de Jacques Demy, 20 h 30.

#### PALAIS DE TOKYO (47-04-24-24)

SAMEDI Le Cinéma australien : Petrick (1978, v.o. s.t.f.), de Richard Franklin, 14 h 30; My Brilliant Career (1979, v.o. s.t.f.), de Gillian Armstrong, 17 h 30; Horizons sans fin (1952, v.o. s.t.f.), de Jean Dréville 20 h 30

DIMANCHE Le Cinéma australien: The FJ Holden (1977, v.o. s.t.f.), de Michael Thomhill, 14 h 30; Monkey Grip (1982, v.o. s.t.f.), de Ken Cameron, 17 h 30; Celle (1989, v.o. s.t.f.), d'Ann Turner, 20 h 30.

#### VIDÉOTHÈQUE DE PARIS

2. Grande-Galerie. Forum des Halles

SAMEDI

Week-end hommage à Coluche : Coluche président (1981) de Romain Goupil : Peut-on se débarrasser de Coluche ? (1983) de Maurice Dugowson, 14 h 30 : Show (1974) d'André Rédérick ; Cokrche : histoire d'un mac (1984) de Catherine Dupuy, 16 h 30 ; les Restaurants du cour (1986) de Pascal Manoukian ; Tchao Pantin (1983) de Claude Berri, 18 h 30 ; les Cafésthéâtres de Paris (1974) de Jacques Scandelari ; inspecteur la Bevure (1980) Zidi, 20 h 30,

### DIMANCHE

Week-end hommage à Coluche : les Cafés-théâtres de Paris (1974) de Jacques Scandelari ; inspecteur le Bavure (1980) de Claude Zidi, 14 h 30 ; Coluche président (1981) de Romain Goupil : Peut-on se débarrasser de Coluche ? (1983) de Maurice Dugowson, 16 h 30 : les Restaurants du cour (1986) de Pascal Manoukian : Tchao Pantin (1983) de Claude Berri, 18 h 30 ; Show (1974) d'André Flédérick; Coluche : histoire d'un mec (1984) de Catherine Dupuy, 20 h 30.

### LES EXCLUSIVITÉS

LES AILES DE LA RENOMMÉE (Hol. v.o.) : Gaumont Les Halles, 1- (40-26-

AKIRA (Jap., v.o.) : Grand Pavois, 15. 145-54-46-85). ALICE (A., v.o.): 14 Juillet Pamassa, 6-

L'ALLÉE DES OSMANTHES (Chin.-Tai-wan, v.o.): Utopia, 5- (43-26-84-65). ALLO MAMAN C'EST ENCORE MOI (A., v.f.) : George V, 8. (45-62-41-46). L'AMBULANCE (A., v.o.): George V, 8- (45-62-41-46); v.f.: Pathé Français, 9- (47-70-33-88).

AN ANGEL AT MY TABLE (néo-zélandais, v.o.) : Les Trois Luxembourg, 6-(46-33-97-77).

L'ANNÉE DE L'ÉVEIL (Fr.) : Lucernaire, 6- (45-44-57-34)

AUX YEUX DU MONDE (Fr.) : Epée de Bois, 5- (43-37-57-47). BASHU, LE PETIT ÉTRANGER (ira-

nien, v.o.) : Utopia, 5- (43-26-84-65). BIX (lt., v.o.) : Cinoches, 6 (46-33-10-82) ; Escurial, 13 (47-07-28-04). LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS (A., v.o.) : Cinoches, 6• (46-33-10-82) ; Grand Pavois, 15- (45-54-46-85). CHEB [Fr.-Alg.]: Rex. 2\* (42-36-83-93]; Cné Beaubourg. 3\* (42-71-52-36); UGC Montparnasse, 6\* (45-74-94-94); Pathé Clichy, 18\* (45-22-46-64)

46-01). CYRANO DE BERGERAC (Fr.) : Sept nassiens. 14 (43-20-32-20). DANSE AVEC LES LOUPS (A., v.o.) : DANSE AVEC LES MOPS (4. 1997); Gaumont Ambassade, 8- (42-22-57-97); Gaumont Ambassade, 8- (43-59-19-08); v.f.: Rex [le Grand Rex], 2- (42-38-83-93); Les Nation, 12- (43-43-04-67); Fauvette, 13- (47-07-55-88); Pathé Wepler

II, 18 (45-22-47-94). DELICATESSEN (Fr.) : Ciné Beaubourg, 25-10-30); UGC Berton, 6- (42-25-10-30); UGC Rotonde, 6- (45-74-94-94); UGC Biarriz, 8- (45-62-20-40); Paramount Opéra, 9- (47-42-56-31); 14 Initet Bastille, 11- (43-57-90-81); Mis-tral, 14- (45-39-52-43); Pathé Clichy. 18- (45-22-46-01)

LA DISCRÈTE (Fr.): Latins, 4: (42-78-47-86); Les Trois Balzac, 8: (45-61-10-60); Gaumont Parnasse, 14: (43-35-30-40).

LES DOORS (A., v.o.): Gaumont Opéra, 2- (47-42-60-33); Publicis Champs-Elysées, 8- (47-20-76-23); Les Montparnos, 14- (43-27-52-37); Gaumont Convention, 15- (48-28-42-27); Grand Pavois, 15- (45-54-48-85). LA DOUBLE VIE DE VÉRONIQUE (Fr.

LA DOUBLE VIE DE VÉRONIQUE (Fr.-Pol., v.o.): Gsumont Les Halles, 1- (40-26-12-12): Gsumont Opére, 2- (47-42-60-33): Publicis Saint-Germain, 6- (42-22-72-80): Saint-André-des-Arts I, 6- (43-26-48-18): La Pagode, 7- (47-05-12-15): Geumont Ambassade, 8- (43-59-19-08): La Bastille, 11- (43-07-48-60): Gaumont Parmasse, 14- (43-35-30-40): Geumont Alésia, 14- (43-27-84-50): v.f.: Fauvette, 13- (47-07-55-88): Gaumont Convention, 15- (48-28-42-27). 28-42-27).

EDWARD AUX MAINS D'ARGENT (A., v.o.): Grand Pavois, 15: (45-54-48-85).

LA FIÈVRE D'AIMER (A., v.f.): Pathé Montpamasse, 14 (43-20-12-06). LA FRACTURE DU MYOCARDE (Fr.) Lucemaire, 6- (45-44-57-34). GRAND CANYON (A.) : La Géode, 19-

HALFAOUINE (Fr.-Tun., v.o.) : Epés de Bols, 5- (43-37-57-47). HARDWARE (A., v.o.) : George V, 8-(45-62-41-46).

Français, 9- (47-70-33-88); Pathé | Montpamesse, 14 (43-20-12-06).

LUNE FROIDE (\*\*) (Fr.): Gaumont Les Halles, 1- (40-26-12-12): Saint-André-des-Arts L. 8- (43-26-48-18): Gaumont Ambassade, 8- (43-59-19-08); Mira-mar, 14- (43-20-89-52). MADAME BOVARY (Fr.) : 14 Juillet Odéon, 6- (43-25-59-83) ; Gaumont Par-nasse, 14- (43-35-30-40). LA MAISON RUSSIE (A., v.o.) George V, 8 (45-62-41-48).

(43-37-57-47). MILLER'S CROSSING (") (A., v.o.) : Sept Parnassiens, 14- (43-20-32-20).

MISERY (\*) (A., v.o.) : Reflet Médicis
Logos salle Louis-Jouvet, 5- (43-54-42-34) ; Cinoches, 6- (48-33-10-82) ;

Cand Paris 15- (45-54-68) Grand Pavois, 15 (45-54-46-85). LE MYSTÈRE VON BULOW (A., v.o.) : Cinoches, 6- (46-33-10-82).

MERCI LA VIE (Fr.) : Epés de Bois, 5.

v.o.) : Studio Galande, 5. (43-54-72-71) ; Grand Pavois, 15. (45-54-NIKITA (Fr.): Gaumont Ambassade, 8. (43-59-19-08); Les Montparnos, 14-

NEUF SEMAINES ET DEMIE (\*) (A

(43-27-52-37). LA NOTE BLEUE (Fr.): Forum Orient Express, 1\* (42-33-42-26); Pathé Impé-rial, 2\* (47-42-72-52); Pathé Haute-feuille, 8\* (48-33-79-38); Pathé Mari-gnan-Concorde, 8\* (43-59-92-82).

PERSONNE N'EST PARFAITE (A. v.o.) : UGC Danton, 6• (42-25-10-30) ; UGC Normandle, 8• (45-63-16-16) ; v.f. : Forum Orient Express, 1• (42-33-

#### LES FILMS NOUVEAUX

LA CRÉATURE DU CIMETIÈRE. (º) TA CREATORE DU CIMETIERE. (\*)
Film américain de Ralph S. Singleton,
v.o.: Forum Orient Express, 1: (4233-42-26); George V. 8: (45-6241-46); v.f.: Pathé Français, 9: (4770-33-88); LIGC Lyon Bestile, 12:
(43-43-01-59); Fauvette, 13: (4777-55-88); Pathé Montpernasse, 14:
(43-20-12-06); Pathé Clichy, 18:
(45-22-48-01).

DANS LA PEAU D'UNE BLONDE. Film américain de Blake Edwards, v.o. : Forum Horizon, 1 (45-08-57-57); UGC Odéon, 6- (42-25-10-30); UGC Rotonde, 6- (45-74-94-94) : Pathá Marignan-Concorde, 34-94]; Fathe Manghan-Concorde, 8- (43-59-92-82); IGC Biarritz, 8-(45-62-20-40); 14 Juillet Beaugre-nelle, 15- (45-75-79-79); Kinopeno-rama, 15- (43-08-50-50); UGC Mailrama, 15- (43-06-50-50); UGC Mail-lot, 17- (40-68-00-16); v.f.: Rex, 2-(42-36-83-93); Saint-Lazare-Pas-quier, 8- (43-87-35-43); Pathé Fran-çais, 9- (47-70-33-88); Les Nation, 12- (43-43-01-59); Feuvette, 13- (47-07-55-88); Mistral, 14- (45-39-52-43); Pathé Montparnasse, 14-(43-20-12-06); Gaumont Conven-tion, 15- (48-28-42-27); Pathé Wepler II, 18- (45-22-47-94); Le Gembette, 20- (46-38-10-96). DELIRIUM. Film eméricain de Char-DELIRIUM. Him emérican de Char-les Winkler, v.o. : Ciné Beaubourg, 3-(42-71-52-36) ; UGC Odéon, 6- (42-25-10-30) ; George V, 8- (45-62-41-46) ; v.f. : Rex, 2- (42-36-

ROBIN DES BOIS . Film américain ROBIN DES BOIS . Film américain de John Irvin, v.o. : Forum Orient Express, 1- (42-33-42-26) ; George V, 8- (45-62-41-46) ; 14 Juillet Beaugrenelle, 15- (45-75-79-79) ; v.f. : UGC Lyon Bastille, 12- (43-43-01-59) ; UGC Convention, 15- (45-74-93-40) ; Pathé Wepler II, 18- (45-22-47-94) ; Le Gambetta, 20- (46-38-10-96)

83-93) ; UGC Montparnasse, 6- (45-

SALE COMME UN ANGE. Film francais de Catherine Breillat : Ciné Besu-bourg, 3- (42-71-52-36) ; Saint-An-

dré-des-Arts II, 6- (43-26-80-25) : UGC Montparnasse, 6- (45-74-94-94); UGC Biarritz, 8- (45-62-20-40); Paramount Opéra, 9• (47-42-56-31); UGC Lyon Bastille, 12• (43-43-01-59) : Mistral, 14 (45-39-52-43) : UGC Convention, 15 (45-74-93-40) ; Pathé Clichy, 18- (45-22-48-01) ; Le Gambetta, 20- (46-36-TOTO LE HÉROS. Film beigo-fran-

çals-allemand de Jaco van Dormael : Gaumont Les Halles, 1• (40-26-12-12) ; Gaumont Opéra, 2- (47-42-60-33) ; Pathé Hautefeuille, 6- (46-33-79-38) ; Gaumont Ambassade, 8-(43-59-19-08) ; La Bastille, 11- (43-07-48-60) ; Gaurnont Pernasse, 14-(43-35-30-40) ; Gaurnont Alésia, 14-(43-27-84-50); Gaumont Convention, 15- (48-28-42-27). UN BAISER AVANT DE MOURIR. Film américain de James Dearden, v.o. : Gaumont Les Halles, 1• (40-26-

v.o.: Gaumont Les Halles, 1• (40-26-12-12); Pathé Hautefsuille, 6• (46-13-79-38); Publicis Chemps-Plysées, 8• (47-20-76-23); Gaumont Alésis, 14• (43-27-84-50); v.f.: Paramount Opéra, 9• (47-42-56-31); Miramar, 14• (43-20-89-52); Gaumont Convention, 15• (48-28-42-27); Pathé Wepler II, 18• (45-22-47-94). UNE ÉPOQUE FORMIDABLE... Film français de Gérard Jugnot : Forum Horizon, 1 (45-08-57-57) ; Rex. 2 (42-36-83-93) ; UGC Danton, 6 (42-(42-38-83-93); UGC Denton, 6 (42-25-10-30); La Pagode, 7 (47-05-12-15); Pathé Marignan-Concorde, 8 (43-59-92-82); Seim-Lazare-Pas-quier, 8 (43-87-35-43); Pathé Fran-çais, 9 (47-70-33-88); Las Nation, 12 (43-43-04-67); UGC Lyon Bas-rille, 12 (43-43-01-59); Fauvette Bis, 13 (47-07-55-88); Geumont Alésia, 14- (43-27-84-50) ; Pathé Montparnassa, 14- (43-20-12-06); Gaumont Convention, 15- (48-28-42-27); UGC Maillot, 17- (40-68-00-16); Pathé Wapler, 18- (45-22-46-01); Le Gambetta, 20- (46-36-

HENRY V (Brit., v.o.) : 14 Juillet Parnasse, 6- (43-26-58-00) ; Club Gaumont (Publicis Matignon), 8: (43-59-31-97); Studio 28, 18: (46-06-36-07). L'HISTOIRE SANS FIN II (A., v.f.) :

Denfert, 14 (43-21-41-01); Seim-Lambert, 15 (45-32-91-88). HORS LA VIE (Fr.-It.-Bel.) : Pathé Impérial, 2 (47-42-72-52) ; Epée de Bois, 5 (43-37-57-47) ; Gaumont Ambass 8. (43-59-19-08); Sept Parnassiens, 14. (43-20-32-20).

HOT SPOT (\*) (A., v.o.) : Epée de Bols, 5- (43-37-57-47). IN BED WITH MADONNA (A., v.o.): Forum Orient Express, 1= (42-33-42-26): Pathé Marignan-Concorde, 8-(43-58-92-82).

L'INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE L'ETRE (A., v.o.) : Cinoches, 6º (46-33-

JACQUOT DE NANTES (Fr.) : George V, 8- (45-62-41-46) ; Sept Pamassiens, 14- (43-20-32-20).

JUNGLE FEVER (A., v.o.): Gaumont Les Halles, 1" (40-26-12-12): Gaumont Opéra, 2" (47-42-60-33); 14 Juillet Odéon, 6" (43-25-59-83); Gaumont Udeon, o- (43-22-09-83); setumon: Champs-Elysées, 8- (43-59-04-87); Max Linder Panorama, 9- (48-24-88-88); La Bestille, 11- (43-07-48-80); Escurial, 13- (47-07-28-04); Gaumont Alásia, 14 (43-27-84-50) ; 14 Juillet Beaugrenelle, 15 (45-75-79-79) ; Bienvenue Montparnasse, 15. (45-44-LES LIAISONS DANGEREUSES (A.,

v.o.) : Cinoches, 6\* (46-33-10-82) : Grand Pavols, 15\* (45-54-46-85). LA LISTE NOIRE (A., v.o.) : Forum LA LISTE NOIRE (A., V.6.): Forum Horizon, 1" (45-08-57-57); 14 Juillet Odéon, 6" (43-25-59-83); 14 Juillet Pernesse, 6" (43-26-59-00); George V, 8" (45-62-41-46); 14 Juillet Bestille, 11" (43-57-90-81); 14 Juillet Bestille, 15" (45-75-79-79); v.f.: UGC Montparnesse, 6" (45-74-94-94); Paramount Codes, 9" (47-42-56-31). Opéra, 9- (47-42-56-31). LOLA ZIPPER (Fr.) : Forum Horizon, 1= (45-08-57-57) ; Pathé Hautefeuille, 6-

(46-33-79-38) ; Pathé Marignan-Concorde, 8- (43-59-92-82) ; Pathé

42-28); Rex, 2• (42-38-83-93); UGC Montparnasse, 6• (45-74-94-94); Para-mount Opéra, 9• (47-42-56-31); UGC mount Opera, 5 (47-42-50-31); Osc. Lyon Bastille, 12 (43-43-01-59); Fau-vette, 13 (47-07-55-88); Mistral, 14 (45-39-52-43); UGC Convention, 15 (45-74-93-40); Pathé Clichy, 18 (45-22-46-01) ; Le Gambetta, 20- (46-36-10-96).

LE PETIT CRIMINEL (Fr.) : Lucemain Re 145-44-57-341 LE PORTEUR DE SERVIETTE (h.-Fr., LE PONTEUR DE SERVIETTE (1.-fr., v.o.): Pathé Impérial, 2- (47-42-72-52); Ciné Beaubourg, 3- (42-71-52-36); Latina, 4- (42-78-47-86); UGC Damon, 6- (42-25-10-30); UGC Biarritz, 8- (45-62-20-40); Geumont Alésia, 14- (43-27-84-50).

POUR SACHA (Fr.) : UGC Biarritz, 8-(45-82-20-40). PRETTY WOMAN (A., v.o.) : Elysées Lincoln, 8: (43-59-36-14); Grand Pavols, 15: (46-54-46-85); v.f.: Bre-tagne, 8: (42-22-57-97).

LE RACCOURCI (Fr.-lt., v.o.) : Forum Orient Express, 1. (42-33-42-25). LA REINE BLANCHE (Fr.) : Gaumon Opéra, 2- (47-42-60-33) ; George V. 8-(45-62-41-46) ; Pathé Montpernasse, 14- (43-20-12-06).

RHAPSODIE EN AOUT (Jap., v.o.) : rs, 6 (45-44-57-34). ROBINSON & CIE (Fr.): Letins, 4- (42-78-47-86); Epée de Bois, 5- (43-37-57-47); 14 Juillet Pamasse, 6- (43-25-58-00); Grand Pavois, 15- (45-54-60)

SAILOR ET LULA (\*) (Brit., v.o.) : Ciné Beaubourg, 3- (42-71-52-36) ; Studio Galande, 5- (43-54-72-71) ; Lucemaire, 6 (45-44-57-34). SAISONS (A.) : La Géode, 19- (40-05-

**80-00).** SCÈNES DE MÉNAGE DANS UN SCENES DE MENASE DANS UN CENTRE COMMERCIAL (A. v.o.): Forum Horizon, 1= (45-08-57-57); 14 Juillet Odéon, 6= (43-25-59-83); UGC Champs-Elysées, 8= (45-62-84-50); Miramer, 14= (43-20-89-52); Pathé Clichy, 18= (45-22-46-01).

LE SILENCE DES AGNEAUX (\*\*) (A., v.o.) : 14 Juillet Odéon, 6. (43-2516-16); Bienvende Montparnasse, 15-(45-44-25-02); v.f.: Rex, 2- (42-36-93-93). SOGNI D'ORO (tt., v.o.) : Cinoches, 6-

59-83); UGC Normandie, 8- (45-63-

(48-33-10-82). THE FIELD (A., v.o.): Forum Orient Express, 1= (42-33-42-26); Pathé Marignan-Concorde, 8= (43-59-92-82); Sept. Pamassiens, 14= (43-20-32-20).

THE TWO JAKES (A., v.o.): UGC Odéon, 6- (42-25-10-30); UGC Biarritz, 8- (45-62-20-40); v.f.: UGC Montparnasse, 6- (45-74-94-94); Peramount Opére, 9- (47-42-56-31).

90-81); Mistral, 14 (45-39-52-43); 14 Juillet Beaugrenelle, 15 (45-75-79-79); UGC Maillot, 17 (40-68-79-79); UGC Maillot, 17\* (40-68-20-40); 14 Juillet Bastille, 11\* (43-57-90-81); Escurial, 13\* (47-07-28-04); Sept Parnassiens, 14\* (43-20-32-20); 14 Juillet Beaugrenelle, 15\* (45-75-79-79); UGC Maillot, 17\* (40-68-00-16); v.f.: Gaumont Opéra, 2\* (47-42-60-33); Les Nation, 12\* (43-43-04-67); Gaumont Alésie, 14\* (43-27-00-18); v.f.: UGC Montparnasse, 8\* (45-74-94-94); Salint-Lazare-Pasquier, 8\* (43-87-35-43); Paramount Opéra, 9\* (47-42-56-31); UGC Lyon Bastille, 12\* (43-43-01-59); Fauvette Bis, 13\* (47-07-55-88); UGC Convention, 15\* (45-49-340); Pathé Wepler, 18\* (45-22-46-01); Le Gambetta, 20\* (48-38-10-96).

TORCH SONG TRILOGY (A., v.o.) Ciné Beaubourg, 3 (42-71-52-36) ; Le Berry Zèbre, 11 (43-57-51-55). LE TRÉSOR DES ILES CHIENNES (Fr.) : Epée de Bois, 5- (43-37-57-47),

LE TRIOMPHE DE BABAR (Fr.-Can.): Club Gaumont (Publicis Manignon), 8-(43-59-31-97); Le Berry Zebre, 11- (43-57-51-55); Saint-Lambert, 15- (45-32-UN CŒUR QUI BAT (Fr.) : Gaumon

nasse, 14 (43-35-30-40). UN THÉ AU SAHARA (Brit., v.o.) Lucemaire, 6 (45-44-57-34). UNE HISTOIRE INVENTÉE (Can.) Latina, 4 (42-78-47-86).

URANUS (Fr.) : George V, 8. (45-62-41-46). LA VIE DES MORTS (Fr.) : Reflet Pan théon, 5- (43-64-15-04) ; Elysées Lin-coln, 8- (43-59-36-14).

VINCENT ET THÉO (Fr.-Brit.) : Epée de Bois, 5- (43-37-57-47). LE VOYAGE DU CAPITAINE FRA-CASSE (Fr.-It.): Les Montpernos, 14-(43-27-52-37); Studio 28, 18- (46-08-36-07).

YOUNG GUNS 2 (A., v.f.): Hollywood Boulevard, 9- (47-70-10-41): Paris Ciné I, 10- (47-70-21-71); Les Montparnos, 14- (43-27-52-37).

### THÉATRES

AKTÉON-THÉATRE (43-38-74-62).

ANTOINE - SIMONE-BERRIAU (42 08-77-71). A vos souhaits : 20 h 45, dim. 15 h 30. ARÈNES DE LUTÈCE (42-86-97-03). Le Défi du roi : 15 h 30 et 20 h 45, dim.

15 h 30. ARTISTIC-ATHÉVAINS (48-06-36-02). Comme une histoire d'amour : 16 h et 20 h 30, dim. 16 h. ATALANTE (46-06-11-90). La Passion selon Georges Bataille : 20 h 30, dim. (demière) 17 h. ATELIER (46-08-49-24). La Société de

BERRY (43-57-51-55). Chairs bafouses : 20 h 45. bafouées : 20 h 45.
BOUFFES DU NORD (46-07-34-50).
On purge bébé : 16 h et 20 h 30.
BOUFFES PARISIENS (42-96-60-24).
Le facture : 20 h 45, dim. 15 h 30.
CAFÉ DE LA GARE (42-78-52-51). Je
ne veux pas jouer dans certs galère :
18 h 30. Humour Violet et son Coulis de

vitriol : 20 h 15. Thé à la menthe ou t'es citron: 22 h. CARTOUCHERIE ATELIER DU CHAU-DRON (43-28-97-04). Feydeau quipromuos : 20 h 30.

CARTOUCHERIE THÉATRE DE LA TEMPÈTE (43-28-36-36). Salle 11. Madame Bovery, je t'embrasse partout. Gustave : 20 h 30, dim. 16 h, CARTOUCHERIE THÉATRE DE L'AQUARIUM (43-74-99-61). Les Heures blanches : 21 h, dim. 16 h. CAVEAU DE LA RÉPUBLIQUE (42-78-

44-45). Le fond de l'air effraie : 21 h, dim. 15 h 30 CINQ DIAMANTS (45-80-51-31). Deux sur la balançoire : 20 h 30, dim.

17 h 30. CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSI-TAIRE (45-89-38-69), Grande salle. Le Songe d'une nuit d'été : 20 h 30. La Galerie. Cet animal étrange : 20 h 30. La Resserre. Une prière de trop : 20 h 30. COMÉDIE DE PARIS (42-81-00-11). Drole de goûteri : 19 h et 21 h 30. COMEDIE DES CHAMPS-ELYSÉES 17-23-37-21). Chevallier-Laspalès

18 h et 21 h. COMÉDIE ITALIENNE (43-21-22-22). Les Foies de l'amour : 20 h 30. COMÉDIE-FRANÇAISE (40-15-00-15). La Tragédie du roi Christophe : 20 h 30. Dim. La Malade imagmaire : 14 h. CRYPTE SAINTE-AGNÈS (EGLISE SAINT-EUSTACHE) (47-00-19-31). Rahab : 18 h 30, dim. 15 h. Le Tarruffe : 20 h 30, dim. 17 h. DEUX ANES (46-06-10-26). Bud one-

man-show : 21 h. DIX-HUIT THÉATRE (42-26-47-47). Rosencrantz et Guildenstern sont morts : 20 h 45, dim. 16 h. EDGAR (43-20-85-11). Les Feux Jetons : 20 h 15. Les Babas-Cadres :

EDOUARD-VII SACHA GUITRY (47-42-59-92). Esa Forma de Vivir 20 h 45, dim. 17 h,

ESPACE ACTEUR (42-62-35-00). La ] Petite Aventure : 20 h 45. ESPACE MARAIS (48-04-91-55). Le Mariage de Figaro: 18 h 45, dim. 17 h. La Mouette: 20 h 45, dim. 19 h 30.Dim. Baudelaire: 16 h 30. FONDATION DEUTSCH-DE-LA-MEURTHE (42-50-78-25). George Dan-din: 21 h.

FONTAINE (48-74-74-40). Le Clan des veuves : 15 h 30 et 20 h 45, dim. 15 h 30. GAITÉ-MONTPARNASSE (43-22-16-18]. Celles: 21 h, dim. 15 h. GRAND THÉATRE D'EDGAR (43-20-90-08). Déconnage immédiat : 18 h et 20 h 15.

20 n 15.
GUICHET MONTPARNASSE (43-27-88-81). Destinées : 19 h.
L'Intervention : 20 h 30.
GYMNASE MARIE-BELL (42-48-79-79). Lagar : 20 h 30. HALLE SAINT-PIERRE (42-58-74-12).

Les Origines de l'homme : 15 h et 20 h 45, dim., mar. 15 h. HEBERTOT (43-87-23-23). La Contre-HEDERITO (43-87-23-23). La Contré-besse : 18 h et 21 h. HOTEL DES MONNALES (46-33-39-55). Les Nó modernes : 20 h 30, dim. 15 h.

HUCHETTE (43-26-38-99). La Canta-trice chauve : 19 h 30. La Leçon : 20 h 30. JARDIN SHAKESPEARE BOIS DE BOULOGNE (45-70-79-54). Les Lettres de mon moulin : 17 h, dim., lun. 17 h. Le Pédant joué : 20 h 15. LA BRUYERE (48-74-76-99), Voltaire-

A CIGALE (42-52-98-23). Martin Luther King, Jr : 20 h 30.

LA VIEILLE GRILLE (47-07-22-11). Palmarès de la Chanson imbécile : 20 h 30. LE FUNAMBULE THÉATRE-RESTAU-RANT (42-23-88-83). Fanchon : 22 h,

LE PROLOGUE (45-75-33-15). Et si on faisait le noir juste une minute? : 20 h 30, dim. 15 h. Dim. Mona chérie : 18 h 30.

LUCERNAIRE FORUM (45-44-57-34). Théâtre noir. Le Petit Prince: 18 h 45. Le Vert Paradis: 20 h. Le Sujet disparu: 21 h 30. Théâtre rouge. Quende: 18 h 30 et 20 h. Huis clos: 21 h 30.

MADELEINE (42-65-07-09). N'écoutez pas Mesdames : 21 h, dim. (dernière) 15 h 30.

### SPECTACLES NOUVEAUX

(Les jours de première et de relêche sont indiqué

1969, GUERRES PRIVÈES. Théâtre

de Dix-Heures (46-06-10-17) (dim., lun.) 20 h 30 (19). COURTELINE ... ET TOC. Neuillysur-Seine. L'Athletic (46-24-03-83).

Mercredi, jeudi, vendredi à 20 h 30

LA TERRINE DU CHEF. Le Piessis-

credi, jeudi, vendredi, samedi à

35-00). Mercredi, jeudi, vendredi, samedi à 20 h 45 (25).

Paris (42-81-00-11) (dim., lun.) Robinson. Amphithéâtre Pablo-Pi- 21 h ; sam. 19 h et 21 h 30 (25).

### PARIS EN VISITES

**LUNDI 24 JUIN** 

« La peinture Italienne au 18° siè-cle, collection Bestégul », 10 h 30, Musée du Louvre, hall Napoléon, accueil des groupes (G. Marbeau-Ca-neri). Rayonnement du cubisme »,

11 h et 15 h, porte principale, boule vard Ménikmontent (V. de Langlede) € La parc de la folie de Bagatelle ». 14 h 30, entrée du parc, rue de Longchamp, face au stade (Paris Pas-

« Oi ou urushi ; faques de chine et du Japon », 14 h 30, hall du Musée Guirnet. « Rois mages et nativités au Musée du Louvre », 14 h 30, pilier carré de la pyramide (Le Cavaller

€ L'hôtel Lauzun », 14 h 30, 17, quai d'Anjou (Tourisme culturel).

« La Seinte Chapelle et la splen-deur du gothique », 14 h 30, métro Cité (E. Romann).

« Le couvent de Port-Royal et son cloître », 14 h 30, sortie métro Port-Royal (S. Rojon-Kern).

A Montmartre : cités d'artistes, ruelles et jardins », 14 h 30, métro Abbesses (M.-C. Lasnier).

« L'Opéra Gamier et les fastes du Second Empire », 14 h 30, en haut des marches, à l'extérieur (Connaissance de Paris).

« Hôtels célèbres du Marais », 14 h 30, métro Saint-Peul/le Marais (Lutèce-Visites). « Aménagements contemporains à Montparnasse, observés depuis la tour Montparnasse, observés depuis la tour Montparnasse, devent les guichets délivrant les tickets d'escension. Prévoir frais d'ascension à la tour Montparts historinues. (Monuments historiques).

e Les selons 17- et 18- siècles de l'Arsenal », 15 h, 1, rue de Sully (D. Bouchard).

« L'hôpitel Saint-Louis, un exemple admirable du 17- siècle », 15 h, place du Docteur-Alfred-Fournier

(Paris et son histoire). « Les gravures de Piranèse », 15 h, Fondation Mona Bismark, 34, avenue de New-York (G. Marbeau-Caneri).

e Exposition Seurat a. 16 h. Grand Palais, entrée de l'exposition (P.-Y. Jaslet).

rial : 20 h 30. MARIGNY (42-56-04-41). La Dame de chez Maxim's : 20 h 30, dim. 15 h. MATHURINS (42-65-90-00). Les Palmes de M. Schutz: 17 h et 20 h 30, dim. 16 h. MENAGERIE DE VERRE (43-38-

MARIE STUART (45-08-17-80), Escu-

MENAGERIE DE VERRE (43-38-33-44). Pyrrhus et Andromaque : 20 h 30.
MÉTAMORPHOSIS (THÉATRE SALON D'ENCHANTEMENTS) (42-61-33-70). Une histoire de la magie : 21 h. dim. 15 h.
MICHODIÈRE (47-42-95-23). La Gros n'Avion : 17 h et 20 h 30.
MOGADOR (48-78-04-04). Les Fourbaires de Scapin : 21 h. dim. 18 h. ries de Scapin : 21 h, dim. 18 h. MONTPARNASSE (43-22-77-74). Les hommes naissem tous égo : 21 h. MONTPARNASSE (PETIT) (43-22-

77-74). Les Mémoires d'un fou : 21 h. NOUVEAUTÉS (47-70-52-76). Les Jumeaux : 18 h 30 et 21 h 30, dim. 15 h. PALAIS DES GLACES (GRANDE SALLE) (42-02-27-17). Autant en emportent les vamps : 17 h et 20 h 30.

PALAIS DES GLACES (PETIT PALAIS) (42-02-27-17). Timeit : 20 h 30. PALAIS ROYAL (42-97-59-81). Rumeurs: 17 h 30 et 21 h. POCHE-MONTPARNASSE (45-48-92-97). Salle I. Les Empailleurs : 21 h. POTINIÈRE (42-61-44-16). Le Voyage

de Mozart à Prague : 21 h, dim. 15 h. RENAISSANCE (42-08-18-50). Le Vent du gouffre : 20 h 30. ROSEAU-THÉATRE (42-71-30-20). Le Rêve de l'Amérique : 22 h 30, dim. 20 h 30. SAINT-GEORGES (48-78-63-47). A

croquer ou l'Ivre de cuisine : 20 h 45. SPLENDID SAINT-MARTIN (42-08-21-93). Valérie Lemercier au Splendid 20 h 30. STUDIO DES CHAMPS-ELYSÉES 47-

23-35-10). Un château au Portugal : 21 h 15, dim. 15-h. THÉATRE 13 (45-88-62-22). Androma que: 20 h 45, dim. (dernière) 15 h. THÉATRE 14 - JEAN-MARIE SER-REAU (45-45-49-77). La Poche-Par-mentier: 20 h 30, dim. (dernière) 17 h.

### casso (46-30-45-29). Jeudi, ven-

dredi, samedi à 21 h ; dimanche à 17 h (20). LE BANQUET DES MEDUSES. Espace Acteur (42-62-35-00). Mer-

20 h 45 (20). LE DAMNÉ. Espace Acteur (42-62-

VOLTAIRE'S FOLIES. Comédie de

19 h, Musée national d'art moderne (Centre Georges-Pompidou). **CONFERENCES** . Un heure au Père-Lachaise ».

> 23, quai de Conti, 14 h 45 : e Hommes de la morale ou hommes de la foi », par le R.P. Carré, de l'Académie française (Académie des sciences morales et politiques).

30, avenue George V, 14 h : « Rimbaud, l'heure de la fuite. Alain Borer raconte », film de S. Salman (Espace Kronenbourg Aventure). 35, rue des Francs-Bourgeois, 18 h 30 : « Les pays baltes de l'in-dépendance à la liberté », avec Thom, A. Glucksmann et Plioucht (sous réserve) (Maison de

l'Euroge). Centre Georges-Pompidou (studio 5), 18 h 30 : « Une note sur l'in-conscient optique », par R. Krauss (Les conférences du MNAM).

Centre Georges-Pompidou (studio 5), 20 h 30 : « Actualité d'André Braton », avec F. Arrabal, P. Sollers, A. Jouffroy, B. Noel, Débat animé par H. Béhar. 31, rue Jean-Goujon, 19 h : « A la recherche d'un nouveau modèle socio-économique en Pologne », avec M. Ageman, W. Pankow, M. Pliszkie-wicz, Débat animé par M. Frybes

La revue de l'U.J.A., qui devait avoir lieu au THÉÂTRE DE PARIS, sera donnée au THÉÂTRE DE LA PORTE-SAINT-MARTIN, du 24 au 28 JUIN 1991.

### LES ITALIENNES



en langue Française 25/28 juin - 20 H 30 Natalia GINZBURG Dacia MARAINI Maricia BOGGIO

Carlina TORTA Valeria MORETTI

🧎 entree libre

## **METEOROLOGIE**

Prévisions pour le dimanche 23 juin 1991 Temps doux mais très nuageux



#### SITUATION LE 22 JUIN 1991 A 0 HEURE TU



Lundi: nuages et precipitations au nord, soleil au sud. – Sur la Bretagne, la Normandie, en Nord-Picardie, lle-de-France, Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace, au lever du jour, le temps sera gris, humide et accompagné de chutes de pluie éparses. Ces produitations se produitant essantiella. précipitations se produiront essentielleent sur les récions côtières et le vent de sud-ouest y soufflera de façon modérée. Toutefois, en cours de matinée, le soleil fera quelques apparitions. Ailleurs, sur la moitié nord, les passages ruageux cacheront le soleil la plupart du temps le matin, mais, à par-tir de midi, les éclalroies seront plus

dissipation des rares brumes matinales, le temps sera chaud et enso-leillé. A noter cependant que, sur les Alpes, les nuages bas seront fréquents au lever du jour, puis évolueront en petits nuages de beau temps.

de nord-ouest se lèvera en soirée. Les rempératures matinales s'étageront entre 11 et 17 degrés du nord au

Les températures maximales s'écheionneront entre 20 et 28 degrés des côtes de la Manche à la Provence.

### PRÉVISIONS POUR LE 24 JUIN 1991 A 12 HEURES TU



| FRANCE  AJACCIO 23 13 D BIABRITZ 23 17 C BORDRADIX 26 17 C BOURGES 23 14 P BREST 17 13 N CAEN 19 11 N AMSTERDAM 21 12 N CHERROURG 17 11 N ATHENES 31 23 D CHERROURG 17 11 N ATHENES 31 23 D CHERROURG 17 11 N ATHENES 31 23 D CHERROURG 17 11 N BANGROK 32 27 C CHERROURG 29 13 N BANGROK 32 27 C CHERROURG 30 C CHERROURG 31 C CHERROURG 31 C CHERROURG 31 C CHERROURG 32 C CHERROURG 33 C CHERROURG 32 C CHERROURG 33 C CHERROURG 33 C CHERROURG 33 C CHERROURG 33 C CHERROURG 32 C CHERROURG 33 C CHERROURG 32 C CHERROURG 33 C CHEROURG C CHERROURG C CHERROURG C CHERROURG C CHERROURG C C CHERROURG C C CHERROURG C C CHEROURG C C CHERROURG C C CHEROURG C C CHER |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERPIGNAN   25 17 C   LE CAIRE   39 23 D   TUNIS   27 15 D   RENNES   19 13 D   LISBONNE   25 17 C   VARSOVIE   21 10 D   ST-ETIENNE     LONDRES   23 12 D   VENISE   25 16 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 (1 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

TEMPÉRATURES maxima - minima et temps observé

TU = temps universel, c'est-à-dire pour la France : heure légale moins 2 heures en été ; heure légale moins 1 heure en hiver. (Document établi avec le support technique spécial de la Météorologie nationale.)

0

P

pluie

Ŧ

templie

## **TÉLÉVISION**

### Samedi 22 juin

TF 1 20.45 Variétés : Succès fous. 22.30 Magazine : Ushuaïa. 23.30 Formule sport.

0.25 Sport : Boxe. A 2 20.45 Téléfilm : Dangereuse défense. 22,25 Bouilion de culture.

0.15 Médecins de nuit (rediff.). FR 3 De 20.00 à 0.05 La SEPT -

23.55 Journal et Météo.

0.05 Série rose : Les Leçons de Bucciuolo. 0.35 L'Heure du golf.

**CANAL PLUS** 20.30 Le Labyrinthe imaginaire.

### 22.00 Les Nuls... l'émission. 22.50 Flash d'informations.

22.55 Sport : Automobile. 23.00 Cinéma : L'Emprise des ténèbres. ■ 0.30 Sport : Automobile. 0.50 Cinéma : Milagro. ■■

LA 5

20.50 Un privé nommé Striker. 22.30 Grain de folie. 0.35 Journal de la nuit. 0.45 Magazine : Intégral

M 6

20.35 Le Cœur sur la route. 22.25 Une affaire d'enfer.

LA SEPT

21.00 Piège pour un soldat. 22.45 Soir 3. 23.00 Cinéma de poche. 0.00 Danse : Giselle.

### Dimanche 23 juin

TF 1 16.15 Sport : Automobile. 16.20 Vidéo gag. 16.55 Disney Parade. 18.15 Série : 21 Jump Street.

19.05 Magazine : 7 sur 7. 20.00 Journal, Tiercé, Météo et Tapis vert. 20.45 T'es folle ou quoi?

22.25 Ciné dimanche. 22.30 Cinéma : Une affaire d'hommes. ■■ 0.20 Journal et Météo.

La Divine Comédie.

A 2

15.05 Série : Mac Gyver. 16.40 Téléfilm : La Bavure. 17.35 Documentaire : Retour à Samarkand. 18.30 Magazine : Stade 2.

19.30 Série : Maguy. 20.00 Journal et Météo. 20.45 Téléfilm : Le Gorille et l'Arnazone. 22.20 L'Œil en coulisses.

23.20 Journal et Météo. 23.40 Série : L'Homme à la valise (rediff.). FR 3

14.30 Sports 3 dimanche. 17.30 Magazine : Montagne.

(1° partie).

18.00 Amuse 3. 19.00 Le 19-20

de l'information. 20.05 Série : Benny Hill. 20.40 Musique Maestro. 21.55 Magazine : Le Divan. 22.20 Journal et Météo.

22.40 Cinéma : L'Homme de Londres, **E** 0.15 Carnet de notes.

### **CANAL PLUS**

14.00 Sport : Automobile, 14.30 Magazine : 24 Heures. 15.20 Sport : Automobile. 16.15 Documentaire : Grands félins d'Afrique. 16.40 Dessin animé :

Les Simpson. 17.05 Les Nuls... l'émission. 18.00 Cinéma : Au bonheur des chiens.

En clair jusqu'à 20.30 — 19.30 Flash d'informations. 19.35 Ça cartoon. 20.30 Dis Jérôme...?

En clair jusqu'à 20.40 20.35 Magazine : L'Equipe du dimanche. 20.40 Cinéma : Scandel. = = 22.30 Flash d'informations.

22.35 Magazine :
L'Equipe du dimanche.
1.15 Cinema : La Terreur
des gladiateurs.

### LA 5

14.35 Série : La Famille des collines. 15.25 Série : L'Homme qui valait 3 milliards. 16.20 Tiercé à Longchamp.

Série : Lou Grant. 18.00 Série : La Loi de Los Angeles. 18.55 Série : L'Enfer du devoir.

19.50 Journal. 20.10 Dimanche 20 h 10 Elkabbach. 20.45 Journal des courses.

20.50 Cinéma : Cobra. 0 22.30 Magazine : Reporters. 23.30 Magazine: Top chrono. 0.20 Journal de la nuit. 0.30 Le Club du Télé-achat.

### M 6

14.40 Concert de Wembley. 16.20 Série : Vic Daniels, flic à Los Angeles.

16.50 Série : L'Homme de fer. 17.40 Série : Supercopter. 18.30 Série : Les Routes

du paradis. 19.25 Magazine: Culture pub.

### 19.54 Six minutes

20.00 Série : Ma sorcière bien-aimée 20.30 Magazine : Sport 6 (et à 0.15).

20.40 Téléfilm : Le Monstre des profondeurs. 22.25 Capital. 

0.10 Six minutes l'informations. 2.00 Rediffusions.

#### LA SEPT

15.25 Documentaire : Les Disciples du jardin des poiriers. Documentaire :

Cheng Tcheng (1). 17.25 Documentaire : Petit Bonheur. Documentaire:

Première Lune. 19.00 Documentaire: Live. 20.00 Magazine Accents graves pour l'or-

thographe 20.30 Le Temps de vivre, le Temps de mourir. ■■

0.00 Cinéma d'animation : Les Têtards à recherche de leur mère.

0.20 Court-métrage : Un dimanche à Pékin. 0.40 Cinéma d'animation : L'Huître et la Bécasse.

#### PROBLÈME № 5547 HORIZONTALEMENT

I. Un homme qui peut habiller des duchesses aussi bien que des bergères. Risquerit de rester froissées quand il y a eu un accrochage. -Il. Pour l'épouser, il suffit de la suivre. Permet aux charmes de s'épanouir. -III. Coule à l'étranger. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Règle. Adverbe. Evoque un homme qui n'a pas de prix. - IV. Sacré quand on prend la moitié. Pic des Pyrénées. Vieux poètes. - V. Se fait en passant en revue. Pronom. - VI. Permet

de sauver la façade. Participe. - VII. Une victime de la jalousie. Peintre italien. Quand elles sont noires, il y a XI IIX beaucoup de cafards. - VIII. D'un audiliaire. XIII Un coup à haute tra-jectoire. Un rien. - IX. Grand quand on perd XIV la moitié. Pas sérieux. - X. On y reste guand

on n'est pas bien. Peut apparaître après une opération. Un gouffre. --XI. Peuvent être complétés par un chapeau. Peut servir à faire des filets. Faire un travail d'urbaniste. -XII. Cui peuvent faire rougir. Rejeta.

– XIII. Le premier impair. Article étranger. Bon, en Tunisie. Adverbe. - XIV. Peuvent décorer des entrées. Main de fer. - XV. Frappes fort. Doit se donner plus de mal quand il a le bourdon.

### **VERTICALEMENT**

1. Spécialiste qui travaille aux pièces. Amis autrefois. - 2. Peut courir sur le haricot. Dans l'alternative. Evoque un joli teint. Pour le prendre, il faut le couper. - 3. A intérêt à écraser. Certains nous font les « poches ». - 4, Branché. Calife. Porte pour la première fois. -5. Agrément étranger. Jeté par celui qui choisit. Préposition. Morceau de pain. - 6. Laisse un bon morceau. Risquent de provoquer le feu quand ils ont perdu le fil. Il y a un froid dès qu'il s'en va. - 7. Qui ne sera pas atteint. Quelques-uns parmi les appelés. - 8. D'un auxi-liaire. Endroit où l'on peut faire des exercices. - 9. Des femmes qui ne

XV sont pas sans reproches. -10. Mesure. Peut survenir après coup. Exige la correction dans les rapports. - 11. Possessif. Peut être mis à l'index. Est comme l'éclair. -12. Tout un «quartier» ne lui feit pas peur. Plus elle est haute et plus il y a de danger. Pronom. - 13. Qui n'a pas un grain de beauté. Pas du tout coulante. - 14. Des peuples préhelléniques. Comme parfois la vérité. Un coup d'épée peut tout juste la troubler. - 15. Parlent parfois à tort et à travers. Un canal naturel. Vit une grande migration. Solution du problème nº 5546

#### Horizontalement I. Pesticide. - II. Avoine. II. -III. Tics. Rasa. - IV. Ré. Ointes. -

Orange, Ut. - VI. Inn. Ri. -VII. Altière. - VIII. Té. Emeu. -IX. Cartable. - X. Cor. Elus. -XI. Antée. Eau.

1. Patronat. Ça. - 2. Evier. Lecon. - 3. Soc. Ait. Art. -4. Tisonnier. - 5. In. Igné. Tee. -Ceme. Réal. - 7. At. Embué. -Diseur, Elsa. - 9. Elestique.

GUY BROUTY

### CARNET DU Monde

nous a quittés le 20 iuin 1991.

De la part de

James Lipmann, Marie Quennessen,

- M= Michelle LIPMANN,

née Pesty,

Nous lai dirons un adieu le mardi

25 juin, à 10 heures, en l'église Saint-Philippe-du-Roule, puis à 14 heures au columbarium du cimetière du Père-

Lachaise, entrée place Gambetta,

née Lipmann, Eric, Emmanuel, Camille, Marielle,

François, Antoine et Elsa Manceaux

Thomas et Martin Lipmann, Jean-Louis et Stéphanie Qu

M~ Jean-Pierre Mahaim,

MM. Ivan et Pierre Mahaim

ses fils, Raphaël, son petit-fils, M. Jacques Debü-Bridel,

son beau-père, M. et M. Gabriel Suter,

leurs enfants et petits-enfants, M. et M= Charles Mahaim, leurs enfants et petits-enfants.

M. et M- Harry de Montille leurs enfants et petits-enfants,

ont la tristesse de faire part du décès

Jean-Pierre MAHAIM,

survenu le 30 mai 1991, à Saint-Rémy sur-Avre (Eure-et-Loir), à l'âge de

Les obséques ont en lieu dans l'inti-mité familiale, le 4 juin.

M. et M∞ Richard et Florence Conte-Pajot, ses enfants, Olivier, Jules, Tanguy et Yves,

ont la profonde tristesse de faire part

Fernande PAJOT,

Les obseques ont eu lieu dans la plus

Cet avis tient lieu de faire-part

Mª Isabelle et Coriane Meyer,

sa sœur et son beau-frère (Canada).

Ses beaux-frères et belles-sreurs.

Et toute sa famille, ont la douleur de faire part du décès, le

19 juin 1991, au terme d'une longue et ioureuse maladie, du

survenu le 15 juin 1991.

- M= Sylvia Schachter,

M. et M= Kimelman,

Ses neveux et nièces,

4. rue de Montmorency,

son époux, M. Jacques Pajot,

M" Friedrich Robde, ses enfants et petits-enfants,

### **Naissances**

- Jean-Marc et Sylvia BÉRARO

ont la joie d'annoncer la naissance de

Jean-Philippe et de Pierre-Alexandre,

le 4 juin 1991, à Nantes.

55, rue Marzelle-de-Grillaud, 44000 Nantes. 36, allée du Grand-Parc, 86000 Poitiers.

### <u>Décès</u>

Jean et Marie-Eugenie Bergeron, leurs enfants et petits-enfants, Louis et Huguette Bergeron

et leurs enfants ont la tristesse de faire part du décès de

Mª Yvonne BERGERON, veuve de

M. André BERGERON,

survenu le 12 juin 1991, à Château-Thierry, dans sa quatre-vingt-seizième

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité, à Torcy-en-Valois.

2. rue de Savoie, 87100 Limoges. 15. rue des Filles-du-Calvaire, 75003 Paris.

- Ses enfants et petits-enfants, font part du décès de

### M= Henri HAMET,

le 15 juin 1991.

- M. Robert Pajot. Scion sa voionté, son corps a été inspecteur général honoraire de l'éducation nationale,

Une messe sera célébrée le 27 juin, à 18 heures, en l'église Saint-Merri.

Ni fleurs ni couronnes.

Des dons peuvent être adressés à l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH), 26, rue du Che-min-Vert, 75541 Paris Cedex 11.

### **CARNET DU MONDE**

40-65-29-94 ou 40-65-29-96 Tarif: la ligne H.T.

Les ignes en capitales grasses sont facturées sur la base de deux lignes. Les lignes en blanc sont obligatoires et facturées. Minimum 10 lignes.

#### docteur Mendel SCHACHTER, **MOTS CROISÉS**

psychiatre, membre affilié de la Royal Society of Medicine de Londres, ancien médecin-chef des consultations

de neuropsychiatrie infanto-juvénile du Comité de l'enfance déficiente de Marseille, ancien chargé d'enseignement clinique à la faculté de médecine, auteur de très nombreux travaux portant principalement sur la pédopsychiatrie.

Les obsèques ont eu lieu dans la stricte intimité familiale.

79, boulevard Notre-Dame, 13006 Marseille.

Soutenances de thèses - Université de Provence, centre d'Aix-en-Provence, le mardi 25 juin 1991, à 14 h 30, salle des professeurs, 2- étage, M. Carol lancu: «L'évolution du statut juridique et politique des juifs en Roumanie (1913-1938)».

### AGENDA

O Portes ouvertes à la SPA. -Journées d'adoption les 22 et 23 juin, de 10 heures à 18 heures, dans tous les refuges SPA de

 Pour la région parisienne, refuge Gramont, 30, avenue du Général-de-Gaulle, 92230 Gennevilliers, Tél. : 47-98-57-40.

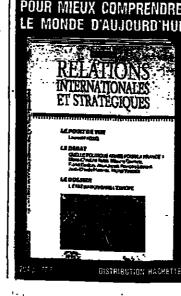

# Miracles et mi

. :---

STATES TO BE

e de la composition La composition de la

ماللا يا قام الادارات و عام ما دو در معمد به ادارات

State of the second

Section 1999 1995 and the second of the second o er er jage bereiten. نى سىمىيەن ئىك ئەن بىر

the second second second

Dassier de contentieux de l'urbanisme

No. of the second series 2000 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -Transition of the same The grant day of the second BI Z FA pay talentes Aug An angle of the first construction of the second of the se The state of the s

di are intended des

alle de spectacie.

WASHING IN

# Miracles et mirage de la thalassothérapie

Emplois qualifiés, retombées économiques, image prestigieuse : les centres marins fascinent les communes, mais l'offre commence à excéder la demande

ROCHEFORT

de notre envoyé spécial

NE quarantaine de communes abri-tent des centres de thalassothérapie. Les élus d'une partie d'entre elles témoignent aujourd'hui des incontes-tables retombées que peut apporter cette activité. Christian Bonnet, ancien ministre, séna-teur et maire de Carnac, dans le Morbihan, dit de Pierre Le Baud, dont les centres de Port-en-Dro sont, avec 200 employés, la principale entreprise de cette commune de 4 233 habitants: «Je hui suis infiniment reconnaissant de ce qu'il a apporté à la commune »

Jean-Claude Empereur, maire de Pornichet, en Loire-Atlantique, estime que la réussite du nouveau quartier des Océanes repose avant tout sur le succès du centre de thalassothérapie, qui constitue le noyau d'une opération d'amé-nagement en plein milieu de la baie de La Baule. Ce centre, ouvert en juillet 1990, atteint déjà des chiffres de fréquentation qui n'étaient espérés qu'après plus de deux ans : « Notre sta-tion est complètement redynamisée par ce suc-

Autant de témoignages qui vont réveiller chez certains des 900 maires des communes du chez certains des 900 maires des communes du littoral la question « Pourquoi pas nous? ». On assiste en effet, depuis une quinzaine d'années, à une véritable explosion de l'offre en matière de thalassothérapie. Il y avait 18 établissements en 1978, 25 en 1987, et il y en 45 aujourd'hui. Cette augmentation (près de 3 000 lits supplémentaires ces trois dernières années) s'accompagne d'un accroissement encore plus spectaculaire de la demande : 19 000 thalasso-thérapistes en 1982, 45 000 en 1986, 141 000 en 1989 et près de 180 000 probablement cette

#### Les mérites scientifiques des cures

A ce succès, beaucoup de raisons (lutte con-tre le stress, remise en forme) qui ont fait pour la plupart l'objet d'une véritable médiatisation à travers une clientèle connue. Un phénomène de mode, certainement, mais aussi un véritable besoin qui, lui, n'est pas nouveau. Le docteur Patrick Badelon, président de la Fédération Mer et Santé, qui regroupe médecins et profes-sionnels de la thalassothérapie, explique avec passion les mérites scientifiques des cures: a Le milieu marin contient l'ensemble des oligo-élèments dont l'organisme a besoin.» Mais ce n'est pas pour autant, que le simple tourisme en bord de mer suffit. « La thalassothérapie nécessite des techniques spécifiques comme le chauffage de l'eau de mer à 34 C nécessaire au rt des éléments marins dans l'organisme Il faut des bains de boue et d'algues pour renforcer la présence d'iode, de potassium ou de cal-

Aux exigences d'ordre médical s'ajoutent un certain nombre de critères qui excluent de l'ap-pellation thalassothérapie les centres que l'on voit fleurir en région parisienne. La thalassothérapie ne peut se pratiquer que sur le littoral, dans des sites privilégiés, à l'abri des pollutions atmosphériques et marines. La commune sur laquelle s'implante le centre se doit aussi d'offrir aux curistes commerces, animations et loi-sirs comme à Perros-Guirec, dans les Côtes-d'Armor. «La promotion de la thalassothérapie a été basée sur la qualité de l'environnement



dans la commune. Si bien que la station ellemême a bénéficié en retour de cette image », raconte le maire Yvon Bonnot.

La volonté des élus est souvent déterminante dans les opérations menées par des investisseurs privés. A Portichet, c'est la municipalité qui a défini l'ensemble du programme d'amé-nagement de la nouvelle zone du front de mer. Le centre de réadaption fonctionnelle existan a servi de base à un ensemble d'activités gérées par une société d'économie mixte (SEM) qui regroupe les différents partenaires et la com-mune. La municipalité, après avoir cédé des terrains lui appartenant, a pris en charge les équipements publics. Jean-Claude Empereur ne cache pas « avoir une approche marketing du littoral»: «Nous avons ainsi repositionné l'image de Pornichet.»

#### Line concurrence de plus en plus vive

Christian Bonnet a lui au voix de la municipalité dans l'opération d'aménagement des 30 hectares des Salines de Car-nac rachetées par Pierre Le Baud, il y a vingt ans. Alors qu'il était envisage un projet immo-bilier autour d'un port de plaisance, le maire de Carnac a montré où allaient ses préférences : « La thalassothérapie a le mérite de procurer des emplois permanents et non plus saisonniers. » Ce centre réalisé avec le groupe Accor reçoit 380 curistes par jour. « Une clien-tèle fidèle, à l'image de la station », précise Christian Bonnet.

L'accroissement de l'offre commence à poser des problèmes. Michel Delalande, chargé de mission au ministère du tourisme, a annoncé le 23 mai à Rochefort, au colloque de l'Association nationale des élus du littoral (ANEL), qu'un centre de la nouvelle génération vient d'effectuer le premier dépôt de bilan. Il a également indique que plusieurs établissements sont à vendre, « pas précisément parce qu'ils sont florissants ».

Les centres de thalassothérapie nécessitent en effet des investissements lourds, La rentabilité est beaucoup plus lente aujourd'hui que la concurrence est plus vive. Patrick Viceriat, responsable du département loisirs et tourisme au Bureau d'informations et de prévisions économiques (BIPE), estime, au vu d'une enquête qu'il a réalisée en 1989 pour le ministère du tourisme, qu'« il faut plusieurs années à un centre pour s'imposer et commencer à réaliser des bénéfices». Cela n'empêche pas des groupes puissants comme Accor, Royal-Monceau, Yves Rocher, Promo-Thermes ou Pelège de se lancer dans l'aventure. Mais cela doit rendre prudents créer des emplois et d'améliorer l'image de leur

De nombreuses municipalités sont en effet prêtes non seulement à fournir les équipements indispensables mais également à proposer des terrains dans des sites privilégiés et même à se porter caution. Marcel Laurent, le maire du Croisic, un port de pêche de la Loire-Atlantique, en difficulté, se bat depuis des années pour obtenir la création d'un centre de thalassothérapie sur sa commune. Depuis que le TGV a mis Le Croisic à trois heures dix de Paris, Marcel Laurent rêve d'« un établissement non polluani, non saisonnier, qui pourrait créer des dizaines d'emplois et entraîner un

Lyonnaise des caux-Dumez paraît prêt à inves-tir dans ce projet. L'adjoint aux affaires sociales se prépare à orienter les demandes d'emplois des habitants de la région. Des cures pour chevaux de courses donneraient au Croisic la spécificité indispensable sur un créneau encore inattaqué. Mais en raison de l'opposition de deux associations, le projet est au point mort. Un retard qui désespère Marcel Laurent, mais qui permettra sans doute d'y voir plus clair sur l'évolution du marché.

Il devient en effet troublant de voir de nombreux groupes continuer à vouloir investir dans la thalassothérapie alors que beaucoup de clignotants commencent à s'allumer. S'agit-il de la « thalasso-alibi » dont parle Michel Dela-lande, qui craint que certains projets ne soient « le cheval de Troyes d'opérations immobilières » ? Aux premières difficultés, c'est le centre de soins qui ferme, et les hôtels intégrés construits dans des sites privilégiés sont reven-

#### Des séjours moins coûteux

Ce risque n'existera pas si les prévisions les plus optimistes se réalisent. Il ressort d'un son-dage effectué par le BIPE que 1,4 % des Français aimeraient saire une cure. Et 70 % des semmes seraient prêtes à partir si les séjours étaient moins coûteux. La thalassothérapie française se trouve devant un dilemme. Mondialement réputée pour la qualité de ses cen-tres, promotionnée à travers une clientèle à hauts revenus, elle a besoin d'élargir son marché sans faire fuir ses premièrs adeptes.

Personne ne revendique le remboursement total des cures par la Sécurité sociale, à l'égal de ce qui se fait dans le thermalisme. Les soins de rééducation sont pris en charge, mais la thalassothérapie ne s'adresse pas uniquement à des malades. « La médicalisation à l'extrême reviendrait à éloigner la clientèle - en plein rajeunissement - qui l'utilise exclusivement pour la remise en forme ou la prévention », tuet en garde Michel Delalande au nom des pouvoirs publics.

La clientèle de proximité constitue près d'un tiers des curistes. Il reste donc aux différents partenaires à mettre au point une stratégie de conquête. Patrick Viceriat s'étonne à ce propos du manque de données sérieuses : « Comm réaliser dans ces conditions une équée de marchè avant tout nouvel investissement?»

Le ministère du tourisme, échaudé par l'expérience des stations de ski, est prêt, avant de s'investir dans toute action de communication, à proposer avec les professionnels une « défini tion claire et quasi officielle de la thalassothèra-pie qui permettrait de décerner un label de qua-lité ». Il a déjà subventionné avec les ionnels une étude intitulée « Optimisation des performances commerciales des cen-tres de thalassothérapie», et il envisage une opération de promotion en Europe. C'est, en effet, la conquête de nouveaux marchés qui permettra à la thalassothérapie de se développer et de fournir à de nombreuses communes des emplois qualifiés. « La thalassothérapie est un atout très important pour le développement du littoral », reconnaît Michel Delalande.

**CHRISTOPHE DE CHENAY** 

### **Diplomatie** décentralisée

A PRÈS le sommet franco-al-lemand réuni à Lille les 29 et 30 mai, François Mitterrand rencontre le premier ministre britannique, John Major, à Dunkerque le 24 juin. Ce n'est pas tellement le Nord et ses leaders socialistes qui sont à l'honneur, à travers ces évènements européens importants, que la province tout entière. D'autant que quelques jours auparavant, les 21 et 22 juin, Montignac en Dordogne département cher au cœur et au parcours politique du ministre des affaires étrangères Roland Dumas – aura servi de théâtre au séminaire franço-espagnol au cours duquel plurs ministres des deux pays (de l'agriculture à la mer en passant par l'intérieur) vont travailler sur des dossiers chauds et concrets.

Le président de la République lui-même a donné l'élan en renouant récemment, en Champagne-Ardenne, avec la tradition des voyages en province qui s'était malheureusement embourbée depuis plusieurs années. Quant au ministre de l'intérieur Philippe Marchand, il ne veut pas se voir taxer de centralisme excessif : quelques semaines après avoir été nommé place Beauvau, il réunissait tous les préfets de région, pour leur parler d'aménagement du territoire et de contrats de plan non à Paris mais à Poitiers.

Bref, il y a là une convergence de signes qui montrent que Paris n'est pas nécessairement le lieu obligé des rencon-tres et négociations importantes et que l'Ile-de-France n'est pas la France. Comme il existe une décentralisation politique, administrative et économique, entrée dans les mœurs et les textes depuis maintenant dix ans. il n'est pas exagéré d'évoquer désormais une sorte de «diplomatie déconcentrée », et l'on voit mai qui pourrait s'en plaindre.

D'ailleurs, presque toutes les régions et les grandes villes nouent des liens avec des pays ou des métropoles étrangèr en Europe mais aussi dans les pays du tiers-monde. Le précédent ministre de la coopération, Jacques Pelletier, s'était beaucoup investi dans ce qu'il est convenu d'appeler la coopération décentralisée ». On veut espérer que le nouveau titulaire du bureau de la rue Monsieur, qui est Edwige Avice, reprendra le flambeau.

### Lire également

Dossier

### Le contentieux de l'urbanisme

Face aux ambitions de quelques promoteurs et particuliers, la justice est souvent débordée. Des affaires retentissantes, à Paris ou dans le Var, ont incité les pouvoirs publics à demander à leurs services de faire preuve de plus de fermeté vis-à-vis des

■ Consultation d'élus en Rhône-Alpes ■ Les maires bretons sauvent

leurs calvaires ■ L'UCPA, partenaire des col-

■ L'Essonne aide les PME à

Pages 19 et 20

## La Provence interroge ses habitants

Le président du conseil régional souhaite connaître les attentes de la population, à quelques mois des échéances électorales

BRIGNOLES

de notre envoyé spécial

L y avait de la musique, du sport, des jeux, le spectacle de Michel Leeb, des dizaines de stands de villes et d'entreprises. Il y avait du solcil et des odeurs de merguez na soien et des du nougat chaud et de la barbe à papa. C'était, le samedi 15 juin, à Brignoles (Var), la Convention Provence-Alpes-Côte

Pour une première, ce sut un indéniable succès populaire, avec douze mille personnes accourues des six départements de la région qui ont mis en état de siège l'ancienne capi-tale des comtes de Provence. A l'orée de l'été, cette fête marquait, en l'oc-currence, l'aboutissement d'une intéressante expérience de démocratic participative. Rencontrer la popula-tion et répondre à ses préoccupations sous la forme d'une communication interactive : tels étaient les objectifs du conseil régional présidé par le sénateur (UDF-PR) Jean-Claude Gaudin.

Partant de l'intérêt de plus en plus concret de l'opinion pour le fait régional - vingt ans après la nais-sance de l'institution. - les promoteurs de l'opération ont lancé, dès le mois de mars, une vaste campagne de consultation, par voie de presse et d'affichage, sur le thème général «La région est notre deuxième patrie».

dre à un questionnaire comportant une série de questions «fermées» permettant un classement hiérarchique des quatorze thèmes de réflexion proposés et un espace libre pour que chacun puisse exprimer ses « suggestions, commentaires et avis » (1).

#### Le TGV en accusation

Trente mille questionnaires --dont, sculement, 13 % anonymes -ont été retournés au conseil régional, soit un taux de 2,5 % sur l'ensemble des foyers de la région, jugé « satisfaisant » par les spécialistes et a priori en corrélation avec la population respective de chaque département. Les résultats ont apporté quelques sur-prises. Si, pour les questions « fermées», le thème économie-emploi a été placé, comme attendu, au premier rang, c'est, en revanche, celui de l'environnement - déjà, en deuxième place dans le classement précédent - qui apparaît en tête de la liste établie à partir des commentaires spontanés.

Principaux « coupables » dénoncés

(1) Cette enquête aurait coûté, au total, entre 4 et 4.5 millions de francs, soit. explique-1-on. le prix de la campagne de communication institutionnelle faite chaque année par la région (la convention en

Au cours de cette consultation, les par les habitants de la région : les La consultation a également «enquêtés» étaient appelés à répon- feux de forêt, qui « détieurent » la confirmé l'importance des problèmes feux de foret, qui « défigurent » la confirmé l'importance des problèmes Provence, le TGV, considéré comme de l'immigration (thème figurant en un projet dévastateur sur le plan éco- deuxième position dans les commenlogique, mais aussi les promoteurs taires des habitants des Bouches-duimmobiliers, auxquels est reproché le Rhône et des Alpes-Maritimes). bétonnage aveugle du littoral, et... les touristes, rendus responsables de la dégradation de la qualité des caux.

**GUY PORTE** Lire la suite page 18

...Tout naturellement. il a rencontré le Crédit Foncier"



"A l'écoute de ses jeunes, Monsieur le Maire entendait déià le groupe de Jazz dans la future salle de spectacle...

## L'environnement : un triple défi

par Jean-Jacques Gouguet et Michel Prieur

'ENVIRONNEMENT n'est plus simplement une mode, il est devenu un déli collectif mobilisant hommes politiques, médias et organisations internationales. Sans tomber dans un catastro-tion de la companyation de la companyation de la phisme excessif, il ne faut pourtant pas croire que la plupart des problèmes environnementaux soient en voie de réglement. Ils s'aggravent (1) car face à la complexité des risques actuels (changement climatique, déchets radioactifs et chimiques (2), biotechnologies), les modèles traditionnels d'analyse semblent complètement dépassés. Nous rentrons dans l'ère de l'incertitude et des la complètement de l'incertitude et de l'incertit dans le champ de l'irréversible.

L'enjeu de cette fin de siècle est de se demander s'il est possible de stopper cette fuite en avant suicidaire dans les deséconomies externes ou bien si l'on est condamne à les rendre supportables avec des coûts crois-sants et des rendements décroissants grâce notamment à une fiscalité moderne de l'environnement.

En ce qui concerne le droit de l'environnement, trois niveaux d'analyse sont incontournables : l'internationalisation. l'incertitude, la démocratie participative.

La transnationalisation de la production a profonde-ment transformé le statut de l'environnement par l'exacerbation de la concurrence internationale et la modification de l'espace de valorisation des capitaux.

Celle-ci entraîne les mouvements de délocalisation-relocalisation d'activités économiques sur les plans national et mondial. La concurrence internationale explique la structuration des espaces nationaux. On implante l'activité là où elle est la plus rentable et les déséquilibres régionaux qui en résultent ne sont pas sans conséquences sur l'environnement : désertification, surencombrement, surexploitation du territoire (3)...

A l'échelle mondiale. l'Etat est devenu un cadre depassé pour analyser les problèmes économiques et écologiques contemporains. Le marché mondial se partage de plus en plus entre quelques grands groupes trans-nationaux qui transcendent les frontières. Il devient donc de plus en plus nécessaire de sensibiliser les firmes, et non seulement les Etats, aux consequences de leurs stratégies sur l'environnement (éco-produits, élimination des déchets, audits d'environnement).

Ces rappels montrent qu'à l'heure d'une économie mondiale, il est nécessaire de déterminer quel est l'échelon pertinent pour gérer un problème donné (local, régional, national, plurinational, mondial) puis d'articu-ler l'ensemble de façon coherente. On retrouve ici toute la complexité des espaces qui s'emboîtent les uns dans les autres mais fonctionnent avec des logiques diffé-rentes. Ce qui pose le problème de l'effectivité du droit.

#### La fuite dans la technique

Beaucoup d'auteurs plaident pour la mise en place rapide d'institutions supranationales chargées de régler les grands problèmes environnementaux. On parle aussi de mondialisation des ressources (4), voire de leur planification planétaire à travers le concept de patrimoine commun de l'humanité, et les projets de convention sur le climat, les sols, la conservation de la diversité biologique et les forêts. Le droit de l'environnement n'est plus un appendice des politiques d'environnement, il est devenu l'axe principal des stratégies nationales de déve-

Faute de recul pour résoudre les problèmes sociaux, les décideurs préférent la fuite dans la technique. L'histoire montre que la technique pose toujours plus de problèmes qu'elle n'en résoud, et généralement à un niveau de complexité et de gravité supérieur. On ne fait ainsi que déplacer les risques. La solution consiste-t-elle à remettre en cause la recherche de la puissance et de l'efficacité économique à tout prix et à dénoncer systématiquement l'idéologie du progrès ? Les sociétés techniciennes cumulent malheureusement ces deux tares : ce sont des sociétés de négligence généralisée (M. Serre), ce sont des sociétés où règne l'imprévisibilité relative (tout fonctionne normalement, mais il existe une probabilité d'accident).

Dans ces conditions, tout, même le pire peut arriver mais ce pire est imprévisible. Le nucléaire donne un bon exemple de ce type de risque, que ce soit au niveau du fonctionnement des centrales ou du problèmes de l'enfouissement en grande profondeur des déchets radioactils à vie longue. De tels risques majeurs devraient inciter à délaisser le raisonnement en termes de probabilité pour retrouver le simple bon sens. Au nom de quelle ethique peut-on hypothèquer la santé de la planète et

des générations futures en acceptant des risques irréver-sibles ? Plus que toute autre question, les problèmes écologiques nous obligent à appliquer le principe de précau tion. Nous ne pouvons nous permettre d'attendre la confirmation du diagnostic que seule peut fournir une autopsie. Ceci conduit à prendre sagement des réglemen-tations préventives en dépit des incertitudes scientifi-

Savoir intégrer le long terme dans les analyses et les décisions exige de nouvelles procédures (les études d'im-pact sur l'environnement en droit national et en droit international) et un nouveau contrat social. Qui se sou-cie véritablement des générations futures ? On peut toujours rétorquer en plagiant J. M. Keynes que « dans le long terme, nous serons tous morts »! La foi dans la science et la technique est absolue pour faire croire qu'on finira bien à la longue par trouver la solution, et ce en dépit du fait que l'opinion publique et les élus ne savent plus ce qui est dangereux (aux-delà des lessives au phosphate), les experts ne le savent pas non plus. Au-delà de la logique économique, c'est donc à l'éthique qu'il faut se référer pour juger de certains projets dange-

#### Au secours de la démocratie

Dans nos sociétés technicisées, un fossé se creuse de plus en plus entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Il existe ainsi un risque de démobilisation de l'opi-nion publique, qui délaissant les grands problèmes parce que trop compliques, s'en remet aux experts. Quel débat y a-t-il aujourd'hui, en dehors des spécialistes, sur les choix à faire en vue de l'élimination des déchets radioactifs alors qu'un projet de loi est soumis au Parle-

Il est donc souhaitable que dans les procédures juridiques relatives à l'environnement, on institue un dia logue plus démocratique : enquêtes publiques (6), référendum d'initiative populaire, auditions publiques, comités d'éthique... L'étude d'impact, devenant grâce à la vigilance du juge administratif un document sérieux, contribuera de plus en plus à éclairer l'opinion et les décideurs sur les conséquences écologiques à couri et à long terme des équipements et travaux (7).

Cela est d'aurant plus important que la science ne peut avoir réponse à tout et qu'une négociation environnementale est nécessaire, pour arriver à un compro-mis entre ce qui est économiquement et écologiquement possible et socialement souhaitable.

Mais il faut aller plus loin dans la transparence démocratique et l'introduire dans l'élaboration des normes techniques antipollution et des règlementations juridiques sur l'environnement. Les projets de décrets et d'arrêtés sur l'environnement doivent pouvoir être com-muniques au public avant leur adoption et faire l'objet de commentaires et d'éventuels débats contradictoires reunissant administration, industriels et associations de projection de l'environnement. Le droit à l'information en matière d'environnement, devenu une règle imposée par la CEE, va contraindre à redéfinir, dans des limites étroites, le secret industriel et le secret gouvernemental. Les éco-labels vont permettre aux consommateurs d'accéder à des données scientifiques susceptibles d'être sou-mises à des contrôles extérieurs à l'entreprise. Le droit de l'environnement va contraindre les scientifiques et les décideurs à plus de transparence et de modestie. La de mieux informer pour permettre aux citoyens de mieux participer et mettre fin aux monopoles de savoir « institutionnel » et du pouvoir fondé sur la seule légiti mité électorale.

(1) Rapport de la commission Bruntland, Notre avenir à tous, Ed, du Fleuve (Canada), 1988.

(2) «Les déchets industriels et l'environnement en droit com-paré», colloque. Limoges. PUF, 1984. (3) « Europe des régions et environnement », colloque Limoges, PUF 1989,

(4) Sur les « biens » de l'environnement, voir A. Kiss, l'Ecolo-tie et la foi, l'Harmattan, 1989. (5) M. Prieur, Droit de l'environnement, Dalloz, 1991, 2 éd.

(6) « Les enquêtes publiques, quel avenir ?» Notes et études documentaires, la Documentation française, nº 4910 (1990). (7) Reme juridique de l'environnement, pr 1, 1991 (32, rue de Turgot, \$7000 Limoges).

Jean-Jacques Gouguet et Michel Prieur sont enseignants à la faculté de droit et des sciences économiques de Limoges.

### BLOC-NOTES

sont pratiquées dans les villes.

des maires de France, Tél. : 45-51-88-46.

► Renseignements : Association

□ Décentralisation à l'italienne

– La deuxième réunion du Club des

enjeux locaux, organisée per l'Institut de la décentralisation et le

Press-Club de France, doit traiter le «modèle italien» en matière de décentralisation et de coopération locale. Elle aura lieu, jeudi 27 juin à

8 h 45, au siège du Press-Club, à

Paris. M. Hugues Portelli, spécialiste des institutions locales en Europe,

doit présenter le premier bilan d'une

loi-cadre de 1990 censée

« recomposer » les territoires et

créer des aires métropolitaines.

☐ Europe et décentralisation. — L'Institut La Boétie et l'Institut de la

décentralisation organisent le jeudi

27 juin au Sénat une journée d'études sur « la décempalisation

porteront sur les échos rencontrés

récentes des systèmes locaux en

Renseignements et inscriptions : Institut La Boétie, 44. avenue d'Ièna, 75116 Paris. Institut de la décentralisation, 2, rue des Longs Prés, 92100 Boulogne-Billancourt.

□ Communication et élections.

villes organise une journée d'étude

électorale», mardi 2 juillet au Sénat.

Des spécialistes doivent examiner

les conséquences de la loi du 15 janvier 1990, qui înterdit aux collectivités toute campagne de communication publicitaire six mois

avant la date des élections.

► Renseignements au (16-1) 42-56-39-70.

□ Musées de société. ~ Pour

de société, contacter le (16-1) 40-20-02-03.

Nominations

assister au colloque sur les musées

D M. Marc Gauché, directeur de

cabinet du président du conseil général du Tam. – M. Marc Gauché a succédé à M. Jean-Pierre

Cabrol, nommé chargé de mission à

l'antenne universitaire d'Albi.

comme directeur de cabinet de

M. Thierry Carcenac, président du conseil général du département du

Né le 23 juin 1949 à Saint-Germain-Laxis (Seine-et-Marne). M. Marc Gauché est titulaire d'une maîtrise d'informatique appliquée à la gestion et d'un DESS en gestion des collectivités publiques. Administrateur territorial hors classe, il a débuté sa carrière à la Caisse des dépôts et considerations comme carécialités des

débuté sa carrière à la Caisse des dépôts et consignations comme spécialiste des finances des collectivités territoriales. De 1978 à 1983, il a été secrétaire général de la mairie de Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), puis secrétaire général d'une mairie d'arrondissement de Marseille, de 1983 à 1986, avant de devenir directeur de cabinet du groupe socialiste de la mairie de Marseille de 1986 à 1989. Il était secrétaire général de la mairie d'Avignon depuis 1990.]

Cabinet de M. Jean-Pierre
 Sueur. - M. Michel Thénault,

administrateur civil, est nommé

M. Jean-Pierre Sueur, secrétaire

d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités

directeur de cabinet de

La Fondation pour la gestion des

nationale sur « les risques de la

communication en période

française et les expériences

européennes». Les débats

en Europe par les réformes

Europe.

françaises et sur les réformes

► Renseignements au (16-1) 47-23-78-16 ou au (16-1) 47-61-92-48.

[Né le 23 janvier 1947 à Paris, Michel Thénault, ancien élève de l'ENA (promotion André Malraux), est licencié de sciences économiques et diptôme de l'Ecole nationale des impôts, il a été inspecteur du fisc pendant sept ans. En 1982, il devient directeur de cabinet du préfet de Lortaine puis de celui de Bourgogne. L'année suivante, il exerce la fonction de chargé de mission auprès du directeur général de l'administration. En août 1984, il est nommé chef de cabinet de Gaston Defierre, alors ministre d'Ent chargé du Plan et de l'aménagement du territoire. Devenu **A**GENDA Drogues et toxicomanies dans la cité. – L'Association des maires de France et la délégation générale à la lutte contre la drogue et la toxicomanie organisent, mercredi 26 juin au Sénat, un colloque dont le thème est « Drogues et toxicomanies dans la cité, quels moyens pour les maires?». Placée l'aménagement du territoire. Devenu sous-préfet de première classe, il est affecté en 1985 dans l'arrondissement d'Alès (Gard). Depuis 1989, il exerçait la fonction de secrétaire général à la préfecture des Yvelines. sous la présidence de François Delga, président du groupe d'études sénatoriales sur la toxicomanie, cette réunion doit permettre aux élus de mieux connaître les actions de prévention et de réinsertion qui

☐ M. Jean-Marie Guillemot directeur de la communication de la région des Pays de la Loire. – M. Jean-Marie Guillemot a succédé à M= Anna Jankowsky-Jeantin à la direction du service de la communication de la région des Pays de la Loire.

[Agé de treme-cinq ans, Jean-Marie Guillemot est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris. Adjoint an délégué général de Syntes-Ingénierie, il a été nommé en janvier 1988 directeur de la communication et des relations extérieures au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.]

#### **PUBLICATIONS**

D L'audit. - Peut-on définir une méthodologie de l'audit des collectivités locales pour la France, le Canada, la Belgique, la Suisse ou certains pays africains francophones, quel que soit leur niveau de développement? C'est ce que tente de faire Gérard Fornerand, docteur en droit et consultant des Nations unies, dans un ouvrage de réflexion intitulé l'Audit des collectivités locales en France et dans les pays francophones. ➤ 152 pages, 140 francs, Ed. Librairie générale de droit et de jurisprudence, 26, rue Vercingéto rix, 75014 Paris.

□ TGV. – Les actes du colloque « Villes-TGV » qui s'est tenu au Creusot en 1990 ont été publiés dans un ouvrage intitulé TGV et aménagement du territoire : un enjeu majeur pour le développen local. Au sommaire : l'enjeu du tracé, l'aménagement des sites, la égie européenne.

▶ 153 pages, 150 francs. Ed. Syros-Alternatives, 6, rue Mor martre, 75001 Paris. □ Coocours territoriaux. – Le Centre national de la fonction deux ouvrages devant faciliter la

publique territoriale vient de publier préparation du concours de rédacteur : les Annales du concours de rédacteur territorial 1988-1989 (138 pages, 30 francs), et les

Epreuves de techniques d expression écrite et orale préparation au concours de rédacteur territorial (360 pages. 40 francs).

► CNFPT, 3, villa Thoreton, 75738 Paris Cedex 15. Tél. (16-1) 40-60-48-00.

### EXTES

Décentralisation. - Le Conseil économique et social a adopté, le 12 juin, un avis sur ∢la décentralisation et la répartition des companies entre les collectivités locales II. Le projet avait été présenté par M. Alex Raymond, maire (PS) de Colomiers (Fause-Garonne), au nom de la servine des économies régionales section des économies régionales et de l'aménagement du territoire, qui s'en est saisie en décembre

Bien que la décentralisation paraisse aujourd'hui irrévocable, certains dysfonctionnements, liés notamment à la répartition des compétences et aux financements croisés, persistent. Pour y mettre fin, le rapporteur propos d'instaurer un principe de complémentairé entre les régions, uxquelles serait confié l'aménagement sous toutes ses formes, et les départements et communes, chargées de gérer le auotidien.

Il insiste sur la prépondérance de l'Etat en matière de relations extérieures, et ne reconnaît qu'aux régions la possibilité de signer à l'étranger des conventions ayant des implications économiques. Pour renforcer leur rôle, il propose que les plus petites d'entre elles s'associent, voire fusionnent.

assurer « les contrôles de légalité » et veiller à ne pas faire financer par les collectivités des actions qui relèvent de ses compétences. Le rapporteur estime qu'il faut renforcer l'intercommunalité. Il reprend un certain nombre de dispositions du projet de loi sur l'administration territoriale et propose, en plus, que les regroupements scient soutenus par des incitations fortes, notamment

L'Etat, quant à lui, devrait mieux

Il prône une globalisation accrue des dotations et subventions de l'Etat ainsi qu'une simplification des modes de calcul de la DGF et de la DGE. Il suggère, enfin, de renforcer notamment, la nomination d'un préfet de région distinct du préfet de département.

### **Concertation sur les primes** des personnels

DES son entrée en fonction, Jean-Pierre Sueur, secrétaire d'Etat chargé des collectivités locales, a dú examiner le dossier des primes des agents territo-riaux. Un projet de décret relatif à la loi du 28 novembre 1990 devait être étudié par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (le Monde daté 27-28 janvier). Or il a suscité une telle émotion parmi les élus et les organisations syndicales de cette instance consultative que le secré-taire d'Etat a décidé de le revoir.

Le projet de décret prévoit que les primes devront être établies en référence aux services « extérieurs» de l'Etat, et non plus aux services centraux, où elles sont pourtant nettement plus substantielles. Cette disposition irrite des élus, des cadres territoriaux et des représentants d'organisations syndicales qui estiment que l'Etat considère les territoriaux comme des « sous-fonctionnaires » et lui reprochent de ne pas respecter le principe de la parité dans la fonc-tion publique.

Selon eux, le texte réduit considérablement la liberté qui avait été accordée aux collectivités de fixer elles-mêmes les indemnités de leurs collaborateurs. Ils rappellent aussi que le législateur n'avait pas voulu soumettre la loi de novembre 1990 à la parution d'un décret d'application, dont ils contestent l'existence. «Le gouvernement ne peut déposer un projet de loi, puis, si le texte adopté lui déplaît, le modifier par décret », proteste Albert Vecten, président (UDF-CDS) du conseil général de la

Certaines organisations syndicales (CGT et CFDT) estiment, au contraire, qu'un décret d'application est nécessaire pour éviter une véritable anarchie des rémunérations. Mais elles réclament son extension à toutes les catégories de personnel. Elles assurent, surtout, qu'il aurait mieux valu revaloriser les salaires.

### L'INDICATEUR <u>DE LA SEMAINE</u>

### « LE MONDE »/POLITIQUE/OIP

Les régions éprouvent en général une grande crainte face aux problèmes de l'environne-ment (plus de 55 % en moyenne pour les risques évoqués ici) (1), mais avec des écarts appréciables entre elles et des sensibilités différentes aux dangers, en fonction de leurs situations; ainsi, l'Alsace et la Haute-Normandie apparaissent comme les questions d'environnement sauf une, le dépeuplement des zones rurales ; en revanche, le Limousin, la moins inquiète, en règle générale, de toutes les régions, est celle qui redoute le plus cette désertification (83 % contre 74 % en moyenne) ; de la même façon, si la Bretagne craint moins que d'autres les risques nucléaires ou chimiques, elle manifeste la plus grande inquiétude de toutes à l'égard des problèmes de pollution de l'eau (87 % contre 76 % en

(1) Enquêtes régionales réalisées en 1989 par l'OIP auprès d'échantillons représentatifs de 700 personnes âgées de quinze ans et plus par région. Méthode des quotas. En 1989, dix-huit régions étaient partenaires de l'OIP. N'étaient pas de celles-ci l'Auvergne, la Basse-Normandie, la Bourgogne et la Corse; c'est controlle aucus constituent pas de celles-ci l'Auvergne, la Basse-Normandie, la Bourgogne et la Corse; c'est partenaire de figure de la corse le controlle aucus constituent en figure. pourquoi aucun renseignement ne fig pour elles, sur la carte ci-contre.



### La Provence interroge ses habitants

Suite de la page 17

Et ce, comme le note l'institut Infométric, qui a procédé à une ans-'yse lexicologique des questionnaires, à travers une « vision agressive ». La culture, en revanche, est arrivée très loin dans les préoccupations exprimées par la population de la région, très gâtée, il est vrai, dans ce

Il s'agissait, ensuite, de ne pas laisser se rompre le fil noué avec les «enquêtés». Un accusé de réception puis des lettres personnalisées ont été adressés à chacun d'eux, les invitant à approfondir le dialogue amorcé en participant à des réunions thématiques qui ont été organisées dans

vingt-sept villes de la région. Présidées, pour la plupart, par Jean-Claude Gaudin, qu'accompagnaient des élus et des techniciens régionaux, celles-ci ont été diversement suivies mais ont permis de cerner différemment les attentes des diverses populations visitées,

La convention de Brignoles a couronné, enfin, une opération longue de trois mois avec quatre tables rondes destinées à dresser un premier bilan, parallèlement à la sête. On parlait, déjà, de la création, dans l'avenir, de commissions mixtes de suivi (élus-techniciens-public), d'accentuation ou d'infléchissement de telle ou telle politique régionale. Le

président a célébré, pour sa part, « un grand débat», tenant en une injonc-tion: « dessine moi la région » et constituant « un précieux capital pour l'action ».

Mais si, en effet, la convention a innové et fait naître l'espoir d'une nouvelle pratique politique - susceptible d'inspirer d'autres régions - elle était trop proche du scrutin de 1992 pour qu'on ne s'interroge pas sur ses mobiles électoralistes. Pilotée de bout en bout par la majorité de droite du conseil régional, elle donnait, à s'y méprendre, l'illusion du lancement de la campagne de Jean-Claude Gaudin. Le Front national. en particulier, n'y a vu que la «promotion personnelle » de celui-ci et ne s'est pas privé de dénoncer le « gigantesque cirque » de Brignoles. La démarche, du moins, avait du bon, et les électeurs se feront sans donte leur propre opinion.

**GUY PORTE** 

The state of the second

Programme of the State of the S

orty kintley at select2 ≥

للفتة أأخر ويعادره الأمجيجين أأجر

Lin Search Code to Company

in separate in the section of the contract.

A Charles Park many

In . a : I harteriggere ichief

The second state of the

year or some stay that

you have or use grade of it gogs

neers the stante

The way the best

1000 · 中華語

4.081 30 183

ses elus par réfé

## Un partena

and the second of the second o

والمقطوع والمحاجز والمراكب والمحاجز والمحاجز والمحاجز والمراكب

 $V_{\rm tot} = (v_{\rm tot}) \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2}$ 

The second secon

. . .

1. Carlotte (1. Carlotte) (1.

- --- - --ne grant a meter bei bet ge the part of the party of the party STREET OF STREET The second section is a second section in ---Care and adversariant of the Mr. 10, 35-1965 of Add 4 17. 4 March 1987 100 146 to the first property of THE THE RESERVE 

The second secon





### HEURES LOCALES

## La région Rhône-Alpes consulte ses élus par référendum

A l'initiative de Charles Millon, président du conseil régional, ils sont 42 000 à se prononcer sur le plan pour les lycées

de notre bureau régional

ROIS mille grandes affiches sur les murs des villes, des messages publicitaires sur les radios nationales et les téléviradios nationales et les televisions locales, deux courriers adressés aux 2,2 millions de foyers de la région, un numéro vert pour de plus amples informations, une mallette envoyée aux élus avec des documents de mécanistique de la mécanistiq envoyée aux élus avec des documents de présentation et une cassette vidéo, un avion affiété pour les journalistes régionaux afin qu'ils constatent, à Stuttgart (RFA), les bienfaits de la formation en alternance : ce serait à désespèrer de la communication si les Rhônalpins n'étaient pas au courant du plan Permis de réussir concocté pour les lycées par Charles Millon, président (UDF – PR) du conseil régional.

Pris de vitesse par l'initiative poli-tique, d'autant qu'ils partagent peu ou prou son diagnostic sur le malaise dans les lycées, le Parti socialiste, le dans les lycées, le Parti socialiste, le Parti communiste et le Front national concentrent leurs critiques sur le coût de cette « opération médianique » — 12 millions de francs selon l'exécutif régional, 15 millions selon eux — et dénoncent son caractère « plébiscitaire » et « élections régionales d'un an ches élections régionales des élections régional

Ces trois partis ont décidé, séparément, d'appeler au boycottage du référendum organisé le samedi 22 juin. Ils invitent les quarante deux mille élus à ne pas se prononcer sur les six propositions de Charles Millon : obtenir une large autonomie des établissements scolaires, mettre en place un système d'orientation, développer des formations profession-nelles en alternance, lancer un pro-gramme d'aménagement de bureaux pour les enseignants, donner un com-plément de rémunération aux profes-seurs, qui, volontairement, s'engageront en plus de leurs heures de cours, et assurer la présence de jeunes répétiteurs pour soutenir les élèves.

«C'est une manipulation médiocre, estime André Vianès, président du groupe socialiste au conseil régional, une pitrerie. Nous assistons à une dérive de la décentralisation de la part d'un féodal. Imaginons que Gaudin [président UDF-PR du conseil régio-nal Provence-Alpes-Côte d'Azor] utilise le même procèdé pour un référen-

Charles Millon s'appuie sur la pas votée, et son article sur les référendums d'initiative locale pour jus-tifier sa démarche, qu'il qualifie de cher enfin des débouchés hors des «nouvelle forme de démocratie». Per-

des pursuits

suadé que l'autonomie des établissements scolaires est a inéluctable », il cite, avec satisfaction, le soutien que lui a apporté M. Alain Touraine dans un point de vue publié par le Monde, le 12 juin. « Mon seul adversaire, insiste-t-il, c'est l'échec scolaire. »

Une idée vivement contestée par le PS, qui s'élève contre « les risques de démantèlement de l'éducation nationale», et «la mystification de M. Millon voulant faire croire qu'avec 200 millions de francs supplémentaires il va résoudre les problèmes de l'école». Le PCF parle de « texte dangereux ». et les différents syndicats de la FEN critiquent ce plan.

Les élus UDF, RPR et non inscrits, majoritaires à l'assemblée régionale, soutiennent bien évidemment et te initiative, considerant qu'il est du devoir des élus d' agir face à l'In-

quiétude réelle et légitime des jeunes et des parents ». Cependant, en coulisses, des voix expriment des réticences devant le coût de l'opération et sa personnalisation. Mais, en ces temps d'union de l'opposition retrouvée, personne ne se risque à formuler des critiques. D'autant que les négociations pour la constitution des listes pour les élections régionales de 1992 battent leur plein.

Charles Millon fait mine de pas s'en mêler, il verra cela à l'automne. s'en meier, il verra cela a l'autornne. Il préfère se concentrer sur le taux de participation au référendum, son résultat ne faisant guère de donte, la majorité des élus de la région penchant à droite. Il s'estimerait satisfait s'il atteignait, comme en Suisse, entre 10 % et 20 %. Afin de ne rien laisser un bened un marcacca de cela si au hasard, un ramassage de cars est organisé pour les élus éloignés.

BRUNO CAUSSÉ

### Des maires restaurent leurs calvaires

Pour relancer le tourisme, un syndicat intercommunal du Morbihan investit dans le patrimoine religieux

PONTIVY de notre envoyée spéciale

U pays des Rohan, églises, chapelles, oratoires, fontaines et calvaires sont sacrés. Depuis bientôt dix ans, les élus prélèvent une large somme sur les deniers municipaux pour restaurer ces lieux de culte. ingt et un millions de francs (moins six et demi de subventions) ont déjà été dépensés, dans le seul canton de Pontivy, pour sauvegar-der une trentaine d'édifices.

«Les touristes connaissent surtout la côte du Morbihan. Notre opération devrait les inciter à visiter aussi l'intérieur des terres », espère M. Jean-Charles Cavaillé, député (RPR) et président du syndicat intercommunal, maître d'ouvrage.

Il montre fièrement les innombrables clochers de schiste et de granit émergeant d'une campagne d'émeraude où, insiste-t-il, « pour en finir avec une idée reçue », il ne plent pas « lant que ca ». « Cette opération est exemplaire,

commente M™ Geneviève Louarn, conservatrice régionale des monuments historiques. Il est rare de rencontrer chez les élus tant d'enthousiasme pour le patrimoine religieux. De plus, la restauration est remarquable car de bons maîtres d'auvre ont été choisis.» La société d'économie mixte

chargée de l'aménagement n'a pas hésité, en esset, à s'adjoindre les services d'un architecte des Bâtiments de France et d'un architecte en chef des Monuments historiques. La direction régionale des affaires culturelles a constamment accompagné les travaux, qu'il s'agisse d'édifices classés, inscrits ou non protégés. Une « tutelle » discrète mais présente, accompagnée de subventions importantes, et parfaitement accueillie par les élus.

L'autre secret de cette réussite, c'est évidemment l'intercommunalité. La répartition des dépenses se fait, pour 50 %, au prorata de la population. « Sans cette pèrèquation, jamais nous ne pourrions envisager de restaurer Notre-Dame de Quelven!», estime le maire de Guern, qui veille attentivement sur ses 1428 administrés et leur chapelle gothique. Sa commune a versé cette année une participation de 75 000 francs (pour un budget de fonctionnement de 3,5 millions).

#### Dix millions à trouver

« Pourtant, soupire M. Jean-Charles Cavaillé, si nous avions su quels tracas tout cela exigerait, peut-être n'aurions-nous iamais commencé!x Il a fallu compter, inventorier, négocier, programmer, patienter...

Le syndicat a contracté vingt emprunts, auprès de cinq banques, pour réunir treize millions de francs, remboursables sur vingt ans. Il doit encore trouver dix millions.

Le sous-préfet qui contrôle les même si Pontivy, chef-lieu de canton, peine quelque peu, cette année, pour payer sa quote-part, qui a considérablement augmenté. « En 1982, elle était de 50 000 francs. Aujourd'hui, elle s'élève à un million de francs, pour un budget de fonctionnement de 77,5 millions Nous avons réduit notre programme d'investissements pour pouvoir la financer», assure un gestionnaire

municipal. Bien qu'ils éprouvent quelque difficulté à quantifier les retombées économiques de l'opération, les élus ne regrettent rien. Au contraire, ils se sont associés à treize communes des cantons de Rohan et de Cléxuérec pour fonder un nouveau syndicat, plus puissant.

Maintenant qu'ils font partie de la Fédération nationale des pays d'accueil, ils se proposent d'agrandir leur infrastructure hôtelière et de mettre en place une véritable animation touristique.

RAFAËLE RIVAIS

### REPÈRES

ALSACE

Le Haut-Rhin aide les jeunes conducteurs

Parce qu'il ne veut plus admettre que les jeunes de moins de vingtque les jeunes de moins de vingtcinq ans se trouvent impliqués dans
40 % des accidents de la circulation
et que cinq cents jeunes du département soient blessés chaque année
sur la route, le conseil général du
Haut-Rhin vient de lancer une
vaste opération de prévention :
«Les volants jeunes». Un crédit de
4,7 millions de francs, auquel
s'aioute un demi-million de francs s'ajoute un demi-million de francs débloqué par le comité interminis-tériel à la sécurité routière, doit permettre de financer, aux deux tiers, des stages de formation com-plémentaire pour tout jeune inscrit en auto-école et ayant atteint le niveau minimal requis pour passer

le permis.
Cette formation, d'un surcoût de 1 500 francs, se traduit par trois jours de conduite en toutes circons-tances et de sensibilisation à des notions comme la préparation d'un parcours, l'entretien du véhicule, la connaissance des limites du conducteur et de sa voiture. Les partenaires de l'opération sont les auto-écoles, des compagnies d'assu-rances, des instituts financiers qui consentiront des prêts bancaires à taux préférentiel pour le finance-ment de l'ensemble de la formation au permis ainsi que pour l'achat du premier véhicule.

TV-Mulhouse teste son public

A u terme de cinquante heures de programme, les partenaires de l'ex-périence d'une chaîne de télévision ocale tentée en décembre à Mulhouse ont mené une enquête auprès de 300 abonnés au câble de la ville. Selon M. Michel Leclerc, directeur de la communication de la municipalité « cette expérience nous a confortés dans notre intention de nous doter d'une télévision locale », mais, précise-t-il, « il nous faut prendre le temps de la réflexion pour la lancer durablement ». L'estimation budgétaire, 100 000 francs l'heure d'émission, explique que la mise en place de cette télé locale ne devrait intervenir qu'en 1992. Le galop d'essai de décembre der-

nier aura eu le mérite de quantifier l'intérêt pour une chaîne locale puisque 70 % des sondés affirment pursque 70 % des sondes aritment avoir eu connaissance de l'expérience (60 % ont au moins suivi une émission). Leur jugement est globalement positif, en tout cas conforme à leur attente (40 %), 22 % se disant même agréablement surpris. Cette consultation a mis en évidence le fort taux d'écoute (50 %) des informations locales, de l'information pratique (48 %) et de la météo (42 %). C'est donc une télévision de proximité qu'attendent les futurs téléspectateurs de TV-Mulhouse.

### MIDI-PYRÉNÉES

Deux nouveaux troncons d'autoroute en service

Les autoroutes du sud de la France vont mettre en service, le 9 juillet prochain, deux nouvelles sections sur l'autoroute A 64, la Pyrénéenne, entre Bayonne et Tou-louse. A l'ouest, elles ouvriront le tronçon Salies-de-Béarn-Peyreho-rade (15,5 km), avant-dernier mail-lon tant attendu pour relier en ligne directe Bayonne à Pau. A l'est, elles lancement la trançon Capuern-Pinse lanceront le tronçon Capvern-Pinas (10 km), véritable avancée vers Toulouse, permettant la déviation du point noir de la ville de Lanne-

## L'Essonne aide les PME à exporter

Grâce au conseil général, des industriels ont pu découvrir le marché anglais avant de mettre le cap sur l'Allemagne

PPORTER une aide personnalisée et concrète aux petites et moyennes entreprises pour exporter, telle était l'ambition de l'opération « Eurobjectif » organisée et financée par le conseil général de l'Essonne par le biais du Comité de développement économique (CDEE) et les services de l'Etat. Une quarantaine de PME-PMI du département, réalisant souvent moins de 50 millions de chiffre d'affaires, en ont bénéficié l'an

Le constat est presque toujours le même : les dirigeants de PME n'ont pas le temps de se livrer aux investigations de départ et n'ont pas les moyens de payer un cadreexport. Le programme « Eurobjectif » aura permis aux patrons des entreprises sélectionnées par le comité de pilotage de l'opération de s'en remettre totalement à des spécialistes pour cerner les besoins, élaborer une stratégie, profiter des nombreuses aides et subventions disponibles, recher-

ble mission d'accompagnement. Nous mettons le pied à l'étrier, après, les entreprises doivent poursuivre seules sur le chemin que nous avons balisé », précise Yves Jégo, le directeur du CDEE. Les dossiers ont été instruits par les fonctionnaires des directions régionales de l'industrie (DRIR) et du commerce extérieur (DRCE), par ceux du poste d'expansion économique de l'ambassade de France à Londres ainsi que par les conseillers d'un cabinet, sous

> Rechercher la complémentarité

Après une période de préparation, longue de quatre mois, les chefs d'entreprise se sont rendus outre-Manche. Leur programme prévoyait un court séminaire sur les pratiques commerciales en Angleterre, des rencontres avec le patronat britannique et, surtout des rendez-vous avec des partenaires potentiels soigneusement choisis. « Nous avons recherché la plus grande complémentarité possible entre sociétés françaises et anglaises afin que ces contacts aient de bonnes chances d'aboutir à des échanges», souligne Marc Franc de Ferrière, l'un des animateurs de l'opération,

Dix accords (représentations locales, fabrication sous licence, assistance technique ou commerciale, échange de technologie) ont déjà été conclus. Sept sont en passe d'être signés. Et ce coup de main coûte peu aux candidats exportateurs. Les premiers mois des démarches sont en effet pris en charge financièrement par l'Etat et le conseil général.

Après l'Angleterre, les PME sont invitées à partir à l'assaut du marché allemand. « Objectif Alle-magne » vient d'être lancé par un colloque d'information qui s'est tenu dans les locaux de la chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne. Pour cette opération la ses forces à celles de l'Etat et du

PATRICK DESAVIE

## Un partenaire nommé UCPA

Les municipalités s'adressent à l'association spécialisée dans les vacances sportives pour construire et gérer des équipements de loisirs

Saint-François en Guade-loupe, les stagiaires de l'Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA) s'étonnent de voir les écoliers utiliser les planches à voile du centre pendant la pause du déjeuner. Les moniteurs doivent expliquer à ces « métros » - au demeurant un peu envieux devant la dextérité des jeunes Guadelou-péens – que la municipalité de Saint-François, qui est propriétaire du centre, a passé un accord avec l'UCPA pour l'animation sportive des jeunes de la commune.

Car, lorsque Lucien Bernier, le maire, aujourd'hui décédé, de Saint-François, a voulu développer en 1985 un tourisme qui ne soit pas uniquement réservé aux vacanciers aises attirés par l'hôtel Méridien, le golf ou la marina, il a fait appel à l'UCPA, dont la vocation est, depuis sa création en 1965, de donner au plus grand nombre la possibilité de pratiquer une activité sportive.

L'UCPA a donc construit une base nautique sur le lagon près du vieux village créole. Ce centre recoit chaque année plusieurs centaines de jeunes métropolitains qui pratiquent - dans des conditions de prix défiant toute concurrence - la planche à voile et le golf. Mais l'UCPA reçoit également en exter-nat des jeunes Guadeloupéens, et forme parmi cux les moniteurs qui encadrent les stages sportifs. La commune de Saint-François a monté le financement du centre avec des subventions du département, de la région et de l'Etat, au titre de commune nautique. Une convention à long terme lie la commune à l'UCPA, simple locataire,

qui supporte tous les frais de fonctionnement. Un exemple illustre les retombées économiques de cette installation : il y a aujourd'hui sept cafés-restaurants à proximité du centre; il n'y avait qu'un seul café il y a cinq ans.

A Lacanau (Gironde), l'ouverture du centre UCPA a marqué le début d'une période de développement spectaculaire pour cette commune de 2 419 habitants dont la population a augmenté de près d'un quart ces cinq dernières années. Après la construction des bâtiments pouvant recevoir près de 200 stagiaires autour d'un golf et d'une dizaine de courts de tennis – des investissements d'un peu moins de 4 millions de francs financés par un syndicat mixte regroupant la commune et le département, - la municipalité s'est lancée dans une politique volonta-riste pour allonger la période touris-tique. Le centre UCPA fonctionne toute l'année, une Maison de la glisse pour les surfeurs s'est ouverte sur le front de mer à l'initiative de la municipalité, un centre de formation aux loisirs et à l'hôtellerie est à l'étude. Le bilan tiré par le maire, Michel Peyrondet, est très positif : «Le centre UCPA emploie une dizaine de permanents; une quin-zaine de personnes entretiennent le golf. Le commerce de la commune a largement profité de ces nouvelles activités. A Lacanau-Océan, non seulement les menaces de fermeture qui pesaient sur l'école en 1982 ont disparu, mais une quatrième classe a ouvert en 1989. »

Même bilan positif à Bois-le-Roi (Seine-et-Marne), dont la base régionale gérée par l'UCPA attire prés de 500 000 personnes chaque année. Cette commune de 4 800 habitants a largement profité de la réhabilitation de ce domaine de 70 hectares : par la création d'em-plois et par les retombées économiques bien sûr, mais aussi en termes

Les trois quarts des centres sportifs de l'UCPA appartiennent à des collectivités publiques. Ces cinq dernières années, celui de Saint-Clément-la-Rivière, près de Mont-pellier, a été finance par le conseil régional et l'Etat; celui de Hourtin en Gironde par le département et la commune; celui de la Couraeuve en partenariat avec le conseil général de la Seine-Saint-Denis; celui de Saint-Jorioz en Haute-Savoie par la commune. Le golf public du parc naturel régional de Brotonne, qui sera inauguré le 29 juin, a été financé par le ministère de la jeunesse et des sports, la région de Haute-Normandie et le département de la Seine-Maritime.

Des opérations menées en concertation

Bien que l'UCPA propose l'assistance de ses services spécialisés, le montage financier des opérations est la plupart du temps pris en charge par les collectivités territoriales. Les architectes, les animateurs sportifs ou les gestionnaires de l'association signalent parfois aux élus, dès la conception des projets, que le site ou l'architecture des bâtiments ne seront pas adaptes aux loisirs prévus. Comme l'explique Olivier Hindermeyer, directeur général de l'UCPA: « Nos conseillers sont les futurs utilisateurs des centres. Ils ont donc tout intérêt à ce qu'ils soient bien conçus. » Il est exceptionnel que l'UCPA se limite

au rôle de prestataire technique, comme elle a pu le faire pour les centres de loisirs des îles du Frioul commandés par la mairie de Marseille. Il arrive aussi que des collec-tivités locales demandent à l'UCPA de reprendre la gestion d'équipe-ments hôteliers ou de villages de vacances qui connaissent des difficultés. Le centre de ski de La Norma en Haute-Maurienne, fourni « clés en mains » par l'UCPA à la commune d'Avrieux - qui a financé 21 des 23 millions de francs de l'installation, - est un exemple éga-lement assez rare d'une opération prise entièrement en charge de la conception à la gestion par l'asso-

La plupart des opérations sont entièrement menées en concertation. Les premiers contacts avec les élus sont noués par les directeurs régionaux de l'UCPA. Une fois la décision prise par le conseil munici-pal, la commune choisit l'architecte et contrôle les travaux. Le fonctionnement des centres est en général contrôlé par un conseil permanent composé d'élus et de responsables des centres. Les besoins de la commune sont pris en compte et la gestion est entièrement à la charge de l'UCPA, qui paie un loyer pour la location des bâtiments.

De gros efforts d'information une plaquette a été adressée à l'ensemble des élus territoriaux - ont été faits par les responsables de la rue de la Glacière : « L UCPA, qui est une association à but non lucra-tif, considère essentiel ce partenariat avec les collectivités locales qui assure 80 % de son développement actuel », reconnaît Olivier Hinder-



### LE GUIDE PROFESSION POLITIQUE

**TOUS LES RESPONSABLES** DE LA POLITIQUE ET DU POUVOIR EN FRANCE

784 PAGES - 3 MISES A JOUR /AN 650 FRANCS

**COMMANDEZ AU (1) 46.29.29.87** 

Une vitrine pour le Printemps de Bourges

Le Printemps de Bourges, qui fait la renommée internationale de la cité de Jacques Cœur, avait besoin d'une vitrine permanente pour le festival et la chanson française. Le projet a enfin pris forme, après un an de gestation. Une association, Espace-Printemps, est crèée, avec pour objectif de rendre permanente l'image du Festival de Bourges.

mais aussi en répandre l'esprit et en garder la mémoire.

Grâce à une subvention de la région Centre de 4,25 millions de francs, dont 3,45 millions de francs. au titre de l'année 1991, votée récemment, l'achat du bail d'une quincaillerie a été possible. Après des travaux qui devraient s'achever à la fin de l'année, l'Espace-Printemps, constitué de salles d'accueil, de documentation vidéo et sono, d'exposition et de réunion, entou-rées de murs d'images, peut devenir la Maison de la chanson française regroupant divers lieux de rencon-tre, de diffusion, de memoire, de

consultation et de formation. L'Etat cherchant un local pour archiver tout ce qui concerne ce mode d'expression, les élus ont proposé les sous-sols inoccupés du palais Jacques-Cœur situé juste de l'autre côté de la rue.

### LANGUEDOC-ROUSSILLON

Le disficile « métier » de maire

T rois maires de trois petites com-munes du département de l'Hérault viennent simultanément de renonviennent simultanément de renon-cer à leur mandat d'élu parce qu'ils le jugent inconciliable avec leur activité professionnelle. René Gil-lain, PDG de la société Royal Canin et maire de Villetelle, com-mune de 507 habitants, ainsi que le bâtonnier Jacques Laffont, maire de Boisseron, 1 000 habitants, et Jean Clavel, directeur de l'Associa-tion de promotion des vins des «Coteaux du Languedoc» et pre-mier magistrat de Saint-Brès, 2 000 administrés, ont rendu leur 2 000 administrés, ont rendu leur écharpe, en parfait accord avec leur

conseil municipal. Tous trois éprouvent en effet une certaine saturation. « Lorsque vous avez travaillé dix heures dans la journée et que vous rentrez chez vous, vous aspirez à vous reposer le soir. Mais lorsque vous avez encore cinq reunions dans la semaine sur le POS, l'urbanisme ou que sais-je, il arrive un moment où l'on fatigue», explique Jean Clavel. De plus, selon lui, la charge de maire est plus envahissante dans une petite commune que dans une grande. « Lors-qu'il y a une panne d'électricité ou d'eau dans une grande ville, on appelle les services techniques. Chez nous on dérange facilement le

### **POITOU-CHARENTES**

Une soucoupe pour abriter les nouveaux locaux de l'ENSMA de Poitiers

 ${f T}$  rop à l'étroit dans son ancienne abbaye du centre-ville de Poitiers, l'ENSMA (Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aéro-technique) déménagera à la rentrée 1993 sur un site du Futuroscope. A cet effet, un jury présidé par le rec-teur vient de faire son choix entre cinq projets d'architectes soumis au

Les propositions retenues émanent du cabinet nantais Durand-Menard-Thibault, qui a réalisé une maquette en forme de soucoupe. Légèrement inclinée, celle-ci fait de 8 à 20 mètres de hauteur et 150 mètres de diamètre. Le jury a été séduit par l'aspect innovant des lignes qui s'intégrera parfaitement mais aussi par sa fonctionnalité. Un projet important – il est éva-

lué à 130 millions de francs, – qui sera financé par le ministère de l'éducation nationale, le Fonds européen d'aide à la recherche et la région. Le département preud en charge les logements et des espaces de vie disposés autour d'un mini-

Ce supplément a été réalisé avec la collaboration de Thierry Bréhier et de nos correspondents : Bernard Lederer (Mulhouse), Michel Lévêque (Poitiers), Patrick Martinat (Bourges), Jacques Monin (Montpellier) et Jean-Jacques Rollat (Tarbes)

DOSSIER

## Le contentieux de l'urbanisme

Immeubles trop hauts, villas construites sans permis le fait accompli supplante bien souvent la règle, devant une justice débordée

Le droit de l'urbanisme est malade. La formidable inflation du contentieux administratif n'a d'égale que la difficulté à faire exécuter les décisions. Les associations s'activent mais les constructeurs - promoteurs ou particuliers redoublent d'ardeur pour prendre de vitesse une justice toujours surchargée.

UR le littoral méditerranéen la pression immobi-lière se heurte en permanence aux exigences de protection des espaces naturels. Les procès en tous genres prospèrent. Ainsi, au mois de mai, le tribunal administratif de Nice annulait, coup sur coup, la décision de création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Cavalière au Lavandou dans le département du Var et une partie du nouveau plan d'occupation des sols (POS) du Rayol-Canadel-sur-Mer.

Toujours dans le Var, la découverte de plusieurs immeubles qui ne correspondaient pas vraiment aux permis de construire accordes a défrayé récemment la chronique. A la Messardière près de Saint-Tropez, l'hôtel de luxe où s'est marié Johnny Halliday, a 3 000 m<sup>2</sup> de plus que prévu, ainsi qu'un accès par un bois classé. Plus loin, c'est la villa d'un neveu de François Mit-terrand qui est sur la sellette. Le parquet a été saisi des affaires.

#### Trois tours illégales à Paris

Il arrive enfin que des particuliers se passent purement et simplement de permis, comme Francine Gomez, ex-patron de Waterman, dont la résidence-hôtel camarguaise a dû être rasée cet été. Exemplaire? L'affaire laisse toutefois dans l'ominquiétant : le foisonnement de cabanons modestes qui grignotent en toute illégalité des régions entières (lire notre encadré). Nul ne doute des effets de l'argent et des bonnes relations. Que dire lors-qu'un élu doit choisir entre l'intégrité du paysage et le sort de foyers sans ressources?

En 1988, 6 700 recours administratifs ont été recensés contre 3 700 en 1986. Le stock en attente se chiffrerait à 170 000 affaires dans les tribunaux administratifs et plus de 25 000 au Conseil d'Etat, la juridiction d'appei. Du coup, l'urbanisme gagne la troisième place dans le palmarès des secteurs à contentieux, derrière la fiscalité et la fonction

Evolution inverse pour le contentieux penal (constructions sans permis, ne respectant pas le permis, ou poursuite d'un chantier illégal). Après avoir augmenté jusqu'en 1981, le rythme des procès-verbaux fléchit: 6 300 en 1988, dont seulement 2 054 aboutissent à un jugement... et 470 à une exécution. La contradiction n'est qu'apparente car ce qui compte, c'est l'issue des procédures. Des exemples passés montrent que le droit n'a pas toujours le dessus.

La célèbre affaire de Grand Canal, opération immobilière sur le canal Saint-Martin à Paris, fuit par-tie de ces exemples. En 1974 : six immeubles de cent logements chacun sont autorisés, alors qu'ils

bunal administratif de Paris (compétent à Paris et dans les

trois départements de la petite couronne) entre 1984 et 1989

laisse deviner les pratiques

urbaines de la première région de

France. Les contentieux de permis de construire arrivent en tête du

«palmarès» et les requérants sont

majoritairement des particuliers. Il

s'agit du contentieux de

l'«urbanisme ordinaire», pour reprendre l'expression de Patrick

Hocreitère, sous-directeur de l'as-

sistance juridique et du contentieux

Mais ces affaires perdent peu à

peu de l'importance (les permis de

construire ne représentent plus que 45 % du contentieux en

1989), tandis que les problèmes des POS, de fiscalité et de pré-emptions (négociées entre promo-

du ministère de l'Equipement.

illégales à iamais.

ponsable des autorisations de construire à l'époque) aurait été impliqué dans des compensations financières », commente, aprèscoup, l'avocat d'un plaignant, Henri Fabre-Luce. Pour ce dernier, l'affaire est entendue. « Dans pratiquement tous les cas d'annulation de permis de construire prononcée quand les bâtiments sont déjà construits, la démolition n'est jamais appliquée. Aujourd'hui ce serait exactement pareil!»

La faute à la justice? Mémoires introductifs et complémentaires,

et de ZAC progressent. Une évo-lution bien spécifique à l'Ile-de-

France. Dans une région urbanisée,

où la pression est forte, les inter-

ventions de la puissance publique

sont nombreuses, complexes et

Entre 1984 et 1989, les déleis

de jugement s'élevaient à quinze

mois en moyenne. Dans 35 % des

cas, les recours ont abouti à une

annulation pour des raisons de

fond ou de procédure. Plus de la

moitié des décisions de préemp-

tion ont été déclarées illégales,

contre 20 % pour le contentieux

des ZAC. Quant au sursis à exécu-

tion, il a été accordé dans un cas

sur deux (soit quarante fois).

The second secon

Les interventions de l'Etat

plus importantes en lle-de-France

'ANALYSE de l'activité du tri- teurs et municipalités) des terrains

délicates.

de carence. lée définitivement, rien n'est joué pour autant car l'annulation d'un permis n'entraîne pas la destruction (ou inversement). Pour cela, c'est un autre guichet : celui du juge

Les procédures pénales se heur-tent à d'autres obstacles : la procé-dure peut être barrée à tous les stades - procès-verbal, transmission au parquet, avis des services techniques... – par des interventions poli-tiques. L'affaire peut également être regularisée entre-temps (obtention du permis de construire manquant), le «traitement» prenant souvent la forme d'une modification de POS. « On pourrait mettre des noms de famille sur beaucoup de révisions de ce genre », explique Philippe Bompard, responsable du contentieux à la Direction départementale de l'équipement (DDE) du Gard.

« Entre l'infraction et la mise en œuvre de la répression, il peut s'écouler quatre à dix ans », insiste de son côté Daniel Lesage, responser qu'il ne se passe rien. Il évoque alors le système de répression : la bataille des astreintes - pas toupermet de se substituer au contrevenant avec le concours de la force publique et d'une entreprise mandatée. Mais jusqu'à cette année, aucun crédit budgétaire n'était prévu à cet effet.

Il est de bon ton d'accuser la décentralisation, qui a accru le pouvoir des élus (2) et leur tentation face à l'argent. Si justifié soit-il, ce procès-là ne doit pas pour autant être expéditif. La réforme territo-

paysage. Et il exerce timidement son contrôle de légalité. En 1988, 700 000 actes émanant d'assemblées élues lui ont été transmis, mais on ne dénombrait que 7 000 observations... et 240 déférés (statistiques de la Direction générale des collectivités locales). Faut-il s'en étonner? «La plupart du temps, ce contrôle, qui devrait être assuré par les services des préfets, est effectué par les DDE... qui ellesmêmes instruisent les permis de construire pour le compte des municipalités », souligne un fonctionnaire. L'exemple de ZAC des Hauts-de-Seine autorisées par l'Etat alors qu'elles n'étaient pas compatibles avec l'ancien schema-directeur, aujourd'hui menacé d'annulation, illustre fort bien la question. La

riale a aussi facilité les relations, bonnes ou mauvaises, des édiles et de leurs administrés : elle a coïncidé avec le développement des procédures de concertation, la sensibilisation croissante de l'opinion publique au cadre de vie. la montée en puissance des associations... En

NICOLAS VIAL

ilme

réveille la

muit now me

montre d'or.

ranles

bouge plus vite que la règle.

réalité économique ou sociale

« Tout le monde a partie liée, dénonce Henri Fabre-Luce. Et on a l'impression que la vérité d'aujour-d'hui ne sera plus valable demain. Cela déstabilise les juges ». « La déstabilise les juges ». « La Cela déstabilise les juges ». « La décentralisation n'est pas une mauvaise chose, en cela qu'elle distingue celui qui délivre les permis (le maire) de celui qui fait respecter la loi (le préfet) », ajoute l'avocat. En réalité, l'Etat n'est pas toujours motivé, sauf lorsqu'il veut embêter une musicipalité Il cerpit sain que une municipalité. Il serait sain que les pouvoirs s'opposent davantage de ce point de vue ». « Si l'Etat abandonne ses prérogatives, il ne servi-rait plus à rien de faire des POS. Ce serait le règne de l'urbanisme sélec-tif», reachérit Philippe Bompard.

#### Le coût des réparations

C'est en 1986 que le service contentieux de la direction de l'architecture et de l'urbanisme du ministère de l'équipement a commencé à s'intéresser à la question. Initiant une sorte de «tour de France » des tribunaux, pour mesu-rer le phénomène, Inquiétude ravivée en 1990 : car le contentieux a un coût lié aux recours en responsabilité (demande de réparation) de plus en plus nombreux, eux aussi. En 1988, l'Etat a ainsi versé 90 millions de francs à un seul promoteur pour avoir révisé à la baisse une vaste opération immobilière.

Des affaires retentissantes comme celle de Vallauris (Var), où un promoteur a outrepassé son permis en détruisant à jamais une vicille batterie militaire, ont accé-léré la prise de conscience. Ces exemples ont incité le gouvernement à encourager, par une circu-laire, les services à faire preuve de plus de fermeté. Le premier minis-tre a demandé au Conseil d'Etat, au mois de février, un audit assorti de propositions. Cette étude doit exa-miner l'efficacité des décisions de justice : rapidité, effet suspensif des e la pratique décentralisée de l'urbanisme ainsi que le pouvoir des schémas régio-naux qui encadrent les POS. L'objectif est de garantir des protections, mais aussi la stabilité du

« Le code de l'urbanisme organise de façon très précise la lutte contre les infractions. Le problème, c'est la volonté politique », insiste Philippe Bompard. Les déclarations récentes des pouvoirs publics et l'exaspération croissante d'une partie de l'opinion donnent de l'espoir à certains. e Je pense objectivement qu'on va avoir de bons résultats », lance ainsi Daniel Lesage, Mais la bataille sera rude. Les sceptiques rappellent que derrière les beaux discours des Français - responsables on particuliers - il y a toujours un constructeur en puissance.

### HÉLÈNE GIRAUD

(1) Egalement rapporteur général adjoint de la section des études et du rapport du Conseil d'Etat, l'instance chargée de piloter l'audit du code de l'urbanisme. Un groupe de travail a été créé pour cela, présidé par Daniel Labetoule.

(2) Le transfert des compétences en matière de permis de construire date d'avril 1984 et de 1986, en ce qui d'avril 1984 et de 1986, en ce qui concerne les opérations d'aménagement (ZAC, lotissements, etc.). Seules 12 000 communes, parmi lesquelles les plus importantes, ont anjourd'hui un plan d'occupation des sols, contre 3 600 à l'époque des lois Defferre. Celles qui en sont dépourvues sont soumises à des règlements d'urbanisme nationaux; c'est l'État qui reste alors compétent.

### Pavillons de complaisance

D ANS le domaine de l'urbanisme, chaque région a ses mœurs particulières, et donc son style de contentieux. Dans le Sud, le littoral a pour spécialité les contestations des plans d'occupation des sols, trop permissifs, et des grosses opérations immobilières touristiques; tandis que, dans l'arrière pays, c'est la marée des petits cabanons illégaux qui inquiète les défenseurs du droit.

Le phénomène date du milieu des années 70, estime Philippe Bompard, chef du service contentieux à le direction départementale de l'équipement (DDE) du Gard. «Il est le fait de gens qui ont peu de moyens, des chômeurs, qui se débrouillent pour avoir un coin au soleil, explique ce demier. La spéculation les empêche d'acheter des parcelles constructibles. Le développement du marché parallèle des terrains de loisir est extraordi-

naire. .. La DDE ne chasse pas systématiquement ces hors la loi; elle intervient à la demande, sur information ou, tout simplement, au hasard. «La plupart des familles viennant de la ZUP de Nimes; cela correspond au rejet des grands ensembles », commente Philippe Bompard. Il cite le cas de la commune de Cabrières : 500 habitants, plus de 80 maisons sans

L'arrière-pays varois est lui aussi touché, mais il s'agit plutôt de résidences secondaires de Marselleis. Ces « caravanes évolutives », en cours de standardisation, représentent chaque année la moitié des contentieux au pénal du département (soit 400 à 500 dossiers) selon Daniel Lesage, responsable du contentieux à la DDE de Tou-

H. G.



civil. Qui ordonne rarement la démolition, opération coûteuse et délicate.

sable des affaires pénales à la DDE du Var. Ce qui peut laisser suppojours dissuasive - et le recours ultime à l'exécution d'office, qui

A Company of the Assert

amenda bahar kansas ing pilipinaka

ew**e**r ander 1 **596** year of

and the second second

amend of the same

and the contract of the design

The state of the section of the sect

Aller Contracts

ritte e ar

A 10 4 1 2 4 7 4

 $\mathfrak{b}(x_{i})$ 

-Talung

e de la companya del companya de la companya del companya de la co

The second secon

5 (1964) 5 (1964) 5 (1964)

To a line

11. 11. as

 $(v_{i+j_1})$ 

· : 1 - 1

391864

The same and

 $(A_{i}, A_{i}, A_{i},$ 

 $\Delta((a_{i},a_{j})) = (a_{i},a_{j},a_{j},a_{j},a_{j})$ 

1 1 1 1 1 1 4 22**44** 

A Section Strate

Name of Page 1

To a special

and the planeter of the contract of of all the state of the state o er frem mit vige Green

white 44 A A FFT manage of M 1 Francis

to it was to the 

100 Maria No. 46 Language May an All

# anisme

## pour le rail

Les ministres des transports des Douze sont tombés d'accord, les 20 et 21 juin à Luxem bourg, sur plusieurs directives destinées à harmoniser les conditions d'acheminement des personnes et des marchandises dans la Communauté. Les plus importantes, outre des dispositions sur les permis de conduire et le contrôle technique des véhicules (voir ci-dessous), amorcent une libéralisation des chemins de fer.

que les sociétés nationales exploitant les réseaux, qui devrant fonctionner de facon « indépendante » des pouvoirs nationaux, devront clarifier leurs comptes de façon à distinguer la gestion des infrastructures de l'exploitation proprement dite. Cette séparation des fonctions des entreprises peut apparaître comme une première « ouverture», allant dans le sens des thèses libérales, qui réclament le principe du « common camer », c'est-à-dire un accès ouvert à toutes les entreprises de trans-

Ouverture limitée, voire surveillée. Les sociétés de transport combiné, qui acheminent des camions par rail, pourront emprunter les voies ferrées des autres pays. Mais en dehors d'elles, seules les compagnies nationales de chemin de fer vont pouvoir profiter de cet accès, et à certaines conditions: I' « accord politique unanime » qui s'est dégagé leur per met de se regrouper afin de créer des trains communs sur leurs réseaux respectifs. Cette unification devrait être facilitée par les mesures de normalisation adoptées en même temps les Douze veulent accélérer l'harmonisation technique de façon à réduire les changements de locomotives ou de conduc-

teurs aux frontières. En clair. nous allons essayer, pendant dix ans, d'inciter, par exemple, la SNCF, la SNCB (les chemins de fer belges) et la Bundesbahn à coopérer, nous a déclaré M. Paul Quilès, ministre de l'équipement et des transports français. Ces assouplisse rnents augmenteront le chiffre d'affaires des différentes sociétés nationales, mais ils ne supprimeront pas leurs monopolas. N'importe qui ne pourra pas rouler sur n'importe quel rail l ». Cet « accord politique » - dont le contenu technique devra encore être précisé par les experts de l'administration revient à accorder un délai aux sociétés nationales pour se préparer à affronter une concurrence implicitement reconnue

### BILLET

# Ouverture européenne

Les Douze ont ainsi confirmé

 $\mathcal{A} \subset_{\mathcal{G}_{k}^{(i)}}$ 

ik: grege

ALAIN FAUJAS et GUY HERZLICH

## comme inévitable.

### Un permis de conduire européen en 1996

BRUXELLES (Communautés européennes)

de notre correspondant Un nouveau modèle de permis de conduire, valable dans toute la Communauté européenne et rédigé de façon à évirer les problèmes de langue en cas de contrôle hors du territoire national, verra le jour... en 1996, ont décidé les ministres des transports. Auparavant, il faut harmoniser les conditions de délivrance des permis : âge du conducteur pour chaque catégorie de véhicule, modalités

de l'examen, etc. Les ministres ont aussi décidé de généraliser les contrôles techniques pour les véhicules mis en circulation depuis plus de quatre ans. Aliant plus loin que les projets initioux de la France, ils ont fixé la périodicité de ce contrôle à deux ans. Cette mesure deviendra effective à partir de 1994 dans les pays qui ont déjà adopté des contrôles techniques et en 1998 dans les autres, dont la France. Les Douze espèrent limiter ainsi l'hécatombe annuelle sur les routes communautaires : 50 000 morts et 1,5 million de

J. de la G.

# **ECONOMIE**

En attendant la levée de l'embargo américain

### Les entrepreneurs japonais se préparent à investir l'Indochine

Les produits japonais, notamment électroniques, ont investi la péninsule indochinoise. En attendant un début de règlement du conflit au Cambodge, les diplomates japonais multiplient leurs efforts et les chefs d'entreprise nippons s'installent, surtout au Vietnam où le Japon est en passe de devenir le premier partenaire commercial.

HO-CHI-MINH-VILLE

de notre envoyé spécial Panneaux publicitaires et devantures de magasins en témoignent : les Japonais arrivent en Indochine Vietnamiens, Laotiens et Cambod-giens disent communément Honda pour moto. L'électronique japonaise domine le marché flambant des caméras, vidéos, ordinateurs... Les grandes sociétés commerciales nippones s'installent au Vietnam et au Laos, en attendant un début de regiement du conflit pour en faire autant au Cambodge. «Le jour où l'embargo américain sera levé, ils emporteront le morceau», la prédic-tion fait déjà l'unanimité.

La diplomatie nippone, elle aussi, s'active de manière inhabituelle. Le ministre japonais des affaires étran-gères, M. Taro Nakayama, a séjourné au Vietnam du 10 au 14 juin et en a profité pour revoir, à Hô-Chi-Minh-Ville, le premier ministre de Phnom-Peah. M. Hun Sen s'était en effet rendu à Tokyo quelques semaines auparavant pour y subir des seines. Il y avant en de paguet disconne que des montes des seines. longues discussions sur des proposi-tions japonaises de paix et sur une aide humanitaire substantielle à

Voilà deux ans, le Japon s'était déjà déclaré prêt à consacrer, le moment venu, 2 milliards de dollars (12 milliards de francs environ) à la [12 miliards de trantes environ) à la reconstruction des Etats indochinois. Il propose désormais d'organiser et d'accueillir une conférence internationale sur le même sujet et n'exclut plus d'intervenir au Cambodge, en cas de règlement international, sous la bannière des Nations unies, il catend figurer parmi les premiers pays accrédités auprès du CNS – le Conseil national suprême du Cambodge, formé à Djakarta en septem-bre 1990 – le jour où cet organisme s'installera à Phnom-Penh, même si un règlement n'est pas intervenu

#### Sur la ligne de départ

Certes, le Japon ne veut pas se démarquer des Etats-Unis et respecte, à quelques ratures près, un embargo économique américain décrété en 1979, au lendemain de l'intervention militaire vietnamienne au Cambodge, et qui demeure en vigueur dans l'attente d'un règlement international. En outre, Tokyo appuie le plan de l'ONU pour mettre fin au conflit, tout en admettant - mais c'est également le cas de la France - que certains amendements réclamés par Phnom-Penh sont vala-bles sur le fond.

Mais l'Indochine représente un Mais l'indocume represente un marché trop prometteur pour que les entreprises japonaises ne soient pas déjà sur la ligne de départ et ne s'inquiètent pas de voir Français ou Australiens commencer à prendre pied dans certains secteurs et à décrocher quelques marchés, surtout au Vietnam où vivent soixante-six

des quelque quatre-vingts millions d'Indochinois. L'Union soviétique ayant réduit de façon drastique son aide et, donc, ses échanges, le Japon va devenir cette année le premier partenaire commercial du Vietnam. Les échanges officiels entre les

deux pays franchiront sans doute le cap du milliard de dollars en 1991, contre 853 millions l'année dernière et 580 en 1989. Ils auront donc pra-tiquement doublé en l'espace de deux ans. Les importations officielles vietnamiennes – des voitures aux biens d'équipement - demeurent limitées: 106 millions de dollars en 1989 et 145 en 1990. Mais ces chif-fres ne reflètent pas la réalité, car ils ne tiennent pas compte de la masse importante de produits japonais importés au Vietnam en contrebande, souvent à travers le Cambodge.

pour environ 400 immons de doi-lars, ce qui représente près des deux tiers de ses importations. Cette pro-duction devrait passer à 3,6 millions de tonnes cette année. Tokyo est également le premier importateur de produits de la mer surgelés.

#### Une présence assidue

Les Japonais, ce qui est encore plus important, sont en train de pro-céder à un véritable inventaire des ressources du Vietnam, de ses réserves de beuxite ou d'or anx pos-sibilités offertes par plus de 2 000 kilomètres de côtes pois-sonneuses. Plus de mille délégations d'hommes d'affaires ont visité le pays en 1990. Ils constituent une bonne partie de la clientèle des hôtels de Hanoï et de Hō-Chi-Minh-Ville, l'ancienne Saïgon, où il existe trois restaurants japonais. Près de cinquante sociétés nippones ont vingtaine d'autres dans la capitale.

Les études de faisabilité se multiplient et les tiroirs se remplissent de projets. Rien n'est laissé au hasard: parmi les horames d'affaires qui se rendent au Vietnam, les Japonais sont à la fois les plus nombreux (plus du tiers du total), ceux qui restent le plus longtemps sur place et, surtout, qui circulent le plus fréquemment hors des grandes villes. En revanche – embargo oblige – ils investissent peu : moins de 90 milhons de dollars, soit moins de 10 % du montant global des investissements étrangers autorisés au 1ª décembre 1990.

Les géants de l'électronique four-nissent à Viettronics, une entreprise d'assemblage de Hò-Chi-Minh-Ville, les éléments de récepteurs de télévi-sion et de cassettes-vidéo destinés au marché local. Des sociétés de commerce nippones équipent les entre-prises vietnamiennes qui exportent sur le Japon poissons, crevettes et crabes surgelés. Une autre, Tomen Corps., a deux projets industriels en cours de réalisation: une usine de résine de pin dans le Nord et une fabrique de détergents dans le Sud. Les Japonais s'implantent en aidant des Vietnamiens intéressés par le marché nippon à s'équiper, raison pour laquelle le Vietnam devait d'ailleurs, dès 1989, quelque 340 millions de dollars au secteur privé nippon. «Ils sont dans leurs starting-blocks », dit-on à Hanoï comme à Saïgon en constatant l'intense préparation à laquelle les milieux d'affaires japonais s'adonnent surtout depuis deux ans.

Le Vietnam devrait être, en effet, le prochain champ d'intervention des Japonais, qui ont déjà sature de leurs investissements et produits de consommation les autres pays du Sud-Est asiatique, à l'exception de la Birmanie. La réserve de main-d'œuvie à très bon marché – et apparem-ment très facile à former – est insondable. Et l'embargo américain n'expliquant pas tout, l'absence d'infrastructures appropriées et l'incom-pétence de la bureaucratie locale sont pour beaucoup dans la retenue actuelle du secteur privé japonais. Les Japonais semblent, en

revanche, moins intéressés par le Laos, qui leur est pourtant tout ouvert. En 1989, Tokyo a reçu M. Kaysone Phomvihane, le numéro un kotien, qui effectuait ainsi sa première visite dans un pays non communiste. M. Taro Nakayama s'est rendu à Vientiane l'année suivante. Mais le marché laotien environ quaire millions de consom-mateurs – semble jugé à Tokyo d'un intérêt limité. En 1990, le Japon n'a exporté que pour 20 millions de dol-lars et ses importations n'ont été que de 7 millions. Le seul véritable pro-jet financé par Tokyo concerne le projet hydroélectrique de la Nam-

Il reste que les Japonais savent ce Au-delà d'intérêts économiques et commerciaux évidents, ils entendent contribuer à la stabilisation, qu'ils jugent impérative, de la péninsule. Ce qui explique pourquoi leur diplomatie fait preuve de dynamisme, notamment en ce qui concerne le conflit cambodgien. Ils se sentent les coudées plutôt franches dans cette zone qui fait partie, en quelque sorte, de leur pré carré. Et ils ont les moyens de se faire entendre.

JEAN-CLAUDE POMONTI

#### Au congrès des céréaliers

### M. Louis Mermaz annonce des réductions des taxes agricoles

PERPIGNAN

de notre correspondant Afin de défendre la compétitivité des agriculteurs, le ministre de l'agriculture, M. Louis Mermaz, a annoncé le 27 juin à Perpignan, devant le congrès de l'Association générale des producteurs de blé (AGPB), une réduction de 25 % à compter du mois de juillet prochain de la taxe BAPSA (Budget annexe des prestations sociales agricoles). Cette taxe avait déjà été réduite de 30 % l'an dernier. M. Mermaz a, de 30 % l'an dernier. M. Mermaz a, de plus, indiqué que la taxe ANDA (Association nationale pour le développement de l'agriculture) serait aussi réduite de 5 % en juillet alors que la profession demandait généralement un abaissement de 10 %. La taxe sur le financement des actions du secteur céréalier (FASC) sera diminuée de 10 %. Ces dérisions diminuée de 10 %. Ces décisions sont de nature à modérer la colère des céréaliers qui, par la voix de leur président, M. Henri de Benoist, avaient promis de manifester pour alerter l'opinion.

« Dans ce vaste ensemble qui va du Maroc à la Syrie, vivront dans les vingt ans qui viennent près de 250 millions d'habitants. Ils sont jeunes, nous vieillissons. Ils ont faim. Les trois quarts d'entre nous sont plus guettés par la suralimentation que par la mainutrition. Si nous voulons que s'établisse entre ces régions et les nôtres un nouvel équilibre économique, social et culturel, il faut les aider à se développer chez

eux et non pas viser à leur abandon ner nos surplus alimentaires à coups de subventions », a déclaré M. Henri de Benoist, qui a estimé que « le GATT, et notamment les Américains, nous proposent, en baissant systèmatiquement les prix, le contraire de ce au'il faudrait faire. x

#### Les régions à handicap

Au cours de ce congrès des 400 000 producteurs français qui valent à la France un solde positif de la balance du commerce exté-rieur de 30 milliards de francs, M. Guy Legras, directeur général de l'agriculture à la Commission européenne, a tracé une esquisse de la future politique agricole commune (PAC). Selon lui, la réforme de la PAC passe par une baisse des prix des céréales « avec des aides de compensation intégrées, au niveau des marchés ». Il a ajouté : « Ce sera une sorte de deficienty payment à l'américaine, tenant compte des régions à handicap », avec des mesures spécifiques pour le secteur

A la veille de sa rencontre avec le premier ministre, le vendredi 21 juin, M. Raymond Lacombe, président de la FNSEA, s'est déclare de son côté a très inquiet de ce qui se passe à Bruxelles où on n'a pas change les orientations qui vont dans le sens d'une remise en cause des

JEAN-CLAUDE MARRE

### Une enquête de l'INSEE

#### Les industriels prévoient de réduire de 6 % leurs investissements cette année

Pessimistes, les industriels pré-voient de réduire de 6 % en volume leurs investissements cette année, d'après l'enquête de mai de l'INSEE. Ce mauvais résultat est obtenu pourtant avec une hausse des investissements des firmes automobiles, qui veulent se préparer à la concurrence japonaise. Le secteur le plus en retrait est celui des biens intermédiaires. Manifestement les industriels attendent de voir des signes concrets de et attendent d'en connaître l'am-

L'an passé les industriels avaient augmenté leurs investissements d'environ 10 % en volume, d'après la même enquête de l'INSEE, malgré les premiers signes de ralentis-sement conjoncturels et malgré la guerre du Golfe. On avait cru à un gel des investissements. Il ne s'est produit dans aucun secteur, l'effort des PME ayant été plus marqué encore.

Après le coup de pouce donné au SMIC

### La CFDT et FO se félicitent du « réalisme » du gouvernement

Scules la CFDT et Force ouvrière se sont félicitées, ven-dredi 21 juin, de l'augmentation de 2,3 % du SMIC, annoncée la veille par M= Edith Cresson, en soulignant que, respectivement, «le bon sens» et «le réalisme» l'avaient emporté dans la décision du gouvernement. M. Marc Bion-del, secrétaire général de FO, a rappelé qu'en ce qui concerne la politique salariale de la fonction publique, «le problème demeurait

La CGT a relevé que le coup de pouce accordé au SMIC constituait « une aumône [qui] était déjà annulée par l'augmentation de la cotisation d'assurance-maladie ». La CFE-CGC a dénoncé « le peu l'augmentation de la cotisation d'assurance-maladie ». d'estime et de respect » du premier ministre à l'égard des partenaires sociaux, en regrettant que M= Cresson n'ait pas préalable-ment informé la Commission nationale de la convention collec-

### A Perpignan

### La gestion de la chambre de commerce est mise en cause

**PERPIGNAN** 

de notre correspondant A la demande du procureur de la République, des vérifications sont République, des verifications sont actuellement effectuées sur les comptes et la gestion de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Perpignan et des Pyrénées-Orientales. Les élections pour renouveler les deux cent vingt-quaire délégués consulaires et désigner les quatorze membres permanents de la chambre de commerce n'auront lieu qu'à l'autonne mais la campagne a comtomne, mais la campagne a com-mencé dès ce printemps et dans la

Trois tracts anonymes largement distribués auprès des ressortissants de la CCI mettent en cause direc-tement l'actuel président M. Jacques Farran et accusent les gestionnaires de la chambre de nombreuses irrégularités. Figurent ainsi dans ces guarites. Figurent ainsi dans ces « Appels aux commerçants » l'acquisi-tion du château de Corbère-les-Ca-banes, que la chambre de commerce aurait payé le triple du prix annoncé officiellement, et le versement des intérêts du 1 % logement (1) à des alubs sportifs ou des associations de ciubs sportifs ou des associations de la troisième circonscription des Pyré-nées-Orientales dont M. Jacques Farran est le député.

Le 12 avril, M. Farran portait plainte contre X auprès de la direc-tion départementale de la police afin de couper court aux accusations contenues dans les différents tracts distribués. Le procureur de la Répu-blique, considérant que les alléga-tions contenues dans ces tracts devaient être « ou démenties ou confirmées», a demandé aux services

de police d'entendre différentes personnes. La semaine dernière, il sai-sissait officiellement le préfet des Pyrénées-Orientales afin d'obtenir le droit de procéder au contrôle des comptes de la CCI, et le ministère du budget envisage d'envoyer prochainement à Perpignan trois de ses experts. MM. Carasco, directeur de l'aéroport de Perpignan-Rivesaltes, Billès, ancien chef comptable de la CCI et Rosas, chargé au sein de la CCI des relations avec l'Espagne, avaient déjà fait l'objet d'auditions avant que le secrétaire général de la chambre de commerce, M. Jacques Salvat, ne soit entendu à son tour lundi 17 juin. Pour ce dernier, le

contenu des tracts n'est ou'un « tissu de calomnies » et la gestion de la CCI est d'une «transparence totale». M. Farran n'a pas encore été entendu mais d'autres proches colla- à la construction de logements,

borateurs, ainsi que d'anciens membres du PR, sont sur les listes des prochaines auditions. Le 16 mai, deux cents membres de la fédération départementale du PR, dont M. Farran est le président départemental depuis 1984, avaient rejoint avec fracas les rangs du CNI (Centre national des indépendants).

Réélu depuis 1970 à la chambre de commerce sur une liste unique, M. Jacques Farran pourrait cette fois-ci trouver sur sa route une liste d'opposition, que quatre cents adhérents de la CCI se disent déjà prêts

(!) Les chambres de commerce et d'in-dustrie sont, comme les CIL (comités inter-professionnels du logement), collecteurs du 1 % patronal, contribution des employeurs

170 puits éteints sur 600

### Le Koweït recommence à exporter son pétrole

Une première cargaison de 170 000 barils a été exportée le 11 juin et une seconde doit quitter le Koweit le 25 juin, a-t-il ajouté. Le niveau actuel de la production koweitienne est de 160 000 barils par jours alors que la consommation quotidienne de l'émirat varie

Le Kowelt produit à nouveau plus de pétrole qu'il n'en consomme, a déclaré jeudi 21 juin le ministre koweltien du pétrole, M. Hammoud Abdallah Al-Raqba.

M. Hammoud Abdallah Al-Raqba. pendant l'occupation du Koweit seront maltrisés en mars 1992. Actuellement, sur les 600 puits enflammés par les troupes de M. Saddam Hussein, les équipes de pompiers ont réussi à rétablir le contrôle sur plus de 170. Leur rythme est de un ou deux puits par jour. - (AFP.)



### LOUIS DREYFUS FINANCE SA

devient

Correspondant en Valeurs du Trésor (C.V.T.)

à partir du 1er août 1991

Louis Dreyfus Finance SA (anciennement Louis Dreyfus SNC) est une filiale du Groupe Louis Dreyfus

87, avenue de la Grande Armée - 75782 Paris cedex 16

juin 1991

### Trou d'air

Les records sont butoirs. La preuve vient encore d'en être administrée. Après s'être élevée le 11 juin demier à son plus

haut niveau de l'année, la Bourse de Paris n'a pas réussi cette semaine à rééditer son exploit. Pis. comme soudain aspirée par le fond, elle a assez brusquemment décroché pour revenir à la cote de la mi-

Le marché ne devait pas attendre pour tourner casaque. Un démarrage prometteur était changé dès lundi en repli tacti-que (- 0,72 %). Nouvelle baisse mardi (- 0,77 %), qui se transformait mercredi en degringolade (-- 1,77 %). Jeudi, jour de liquidation générale, la Bourse parvenait, non sans peine, à freiner sa chute pour terminer le mois boursier sur une perte (- 1,11 %), pour la première fois depuis janvier demier, avant de se redresser légèrement à la veille du week-end (+ 0,72 %). Pas assez capendant pour rattraper l'altitude perdue. Un sacré trou d'air puisque, d'une semaine à l'autre, l'indice CAC 40 s'est déprécié de 2,79 %.

Mais il eût pu être encore plus important si nombre de petits actionnaires n'avaient pas été pris de court par une liquidation de juin avancée de vingt-quatre heures (comme le seront encore calles de juillet et

21-6-91 Diff.

552 - 37

Alimentation

d'août), sur une décision de la Société des Bourses françaises (SBF) passée inaperçue du vuigum pecus parce qu'annoncée subrepticement le 30 avril, quelques heures avant le premier pont du mois de mai. C'est un comble: même Chronoval, instrument vidéo payant utilisé par la SDIB (avatar commercial de la SBF) pour diffuser les cours, n'avait apparemment pas été mis dans la confidence. Bref, beaucoup se souviendront de ces tracas imposés pour la mise en route progressive de REUT, filière de livraisons automatiques des titres. Surtout que des ordres ont manqué dans les deux sens et probablement plus à la vente qu'à l'achat.

#### La reprise américaine

Les demières statistiques économiques publiées aux Etats-Unis n'auraient-elles pas réussi à convaincre les plus pessimistes que la reprise était en vue outre-Atlantique, appelant nécessaire-ment une réplique de ce côté de l'eau? A dire vrai, plus les jours passent, plus le doute grandit rue Vivienne sur les chances d'un redémarrage de l'activité en France. Pourtant, deux indices publiés cette semaine aux Etats-Unis auraient dû porter à l'opti-misme. L'emploi, d'abord, et l'aggravation du déficit commercial, signe que la consommation est repartie, avec la hausse des importations. Mais cela ne suffit

pas, car les interrogations portent désormais non plus sur l'existence d'une reprise, mais sur son ampleur, jugée par tous comme très insuffisante.

Sans cette indispensable bouffée d'oxygène américain, l'Hexagone ne pourre pas renouer avant longtemps avec l'expansion. Malgré les exhortations venues d'en haut, tous les avis désormais convergent : ce ne sera pas avant le début 1992. A condition encore que le chômage ne continue pas à croître. Et, deuxième raison, la décision gouvernementale de relever de 0,9 point la cotisation maladie des salariés pour « boucher le trou de la Sécu » a, dans le cadre de cette croissance impa-tiemment attendue, fait l'effet d'une douche froide au Palais Brongniart. « Autant de milliards qui n'iront pas à la consommation», relevait-on dans des commentaires acerbes.

#### «Sur la route de Dijon»

C'est dans cette atmosphère déjà passablement perturbée par la déception que de nouvelles et insistantes rumeurs ont plusieurs fois circulé sur la démission de M. Pierre Bérégovoy, ministre de l'économie, des finances et du budget. Le grand argentier de la France s'est fâché tout rouge. Il a démenti en bloc et condamné les auteurs de ces bruits. Mais la médisance, si elle en est vraiment l'origine, est insidieuse.

21-6-91

770

452 358

115,90 -

995 -46,50 -590 -

475,10 -

127

Diff.

27

11

- 4,60 - 7 - 4,90 - 19

Valeurs diverses

Beaucoup en Bourse restent persuadés qu'il y a « de l'eau dans le gazs entre Bercy et Matignon.

Quand la dégradation du climat politique, les tensions observées sur les taux d'intérêt, la faiblesse persistante du franc et la hausse du dollar sont sujets de préoccupation, faut-il dès lors s'étonner que la Bourse se sente les jambes lourdes? Dans l'im-médiat, les opérateurs se raccrochent au frêle espoir que la réu-nion du G7 durant le prochaîn week-end à Londres, comme l'a promis la Rue de Bercy, leur

Des nouvelles de la semaine, l'on retiendra en vrac : l'application non revendiquée faite sur 1 % des actions Thomson-CSF; la promesse de M. Bérégovoy d'indemniser les clients de la société de Bourse Tuffier-Ravier-Py; la décision de la cour d'appel de Paris de condamner Fives-Lille à payer 400 millions de francs pour la faillite de NASA électronique. Ajoutons qu'une grande figure de la Bourse va s'effacer. La Banque Bruxelles-Lambart a en effet annoncé l'interruption progresde Bourse Auboyneau-Labouret-Ollivier. Il est bien foin le temps où les commis chantaient en chœur, sur l'air de «la route de Dijon, la belle digue don »: « Auboyneau, Au-boyneau ». Les ordinateurs, c'est bien connu, n'ont aucune fibre musicale.

ANDRÉ DESSOT

### **NEW-YORK**

### Les 3 000 reperdus

HOICE DOW JOHES temps à se maintenir sur la crête des 3 000 points. Après v être remonté la

il en est redescendu ces derniers jours. Non sans opposer une assez vigou-reuse résistance. Mais le fait est là : d'un vendredi à l'autre, l'indice Dow Jones a décroché pour baisser de quelque 1,16 %.

semaine précédente,

Simple consolidation des positions acquises? Les boursiers l'affirmaient. Mais les investisseurs ont aussi été confrontés à un certain nombre d'informations, qui demandaient un peu de réflexion pour y voir clair. De fait, de nouvelles statistiques économiques sont tombées cette semaine, qui, à première lecture, se sont d'abord revélées décevantes après les signes encourageants de reprise récemment enregistrés. Les intervenants ont ainsi appris tour à tour que le déficit de la balance commerciale, réduit en mars, s'était de nouveau accru pour avril, puis que les demandes d'allocation chômage avaient augmenté début juin. En fait ces informations reconvraient une réalité quelque peu différente. Le solde négatif des opérations commerciales a été ainsi très large-ment dù à l'accroissement des importations, un signe que les affaires reprennent. Parallèlement

Wall Street n'aura au chômage, l'on s'est ensuite pas réussi long-aperçu que le chiffre des créations d'emplois avait grossi. Bref, ceci expliquant cela, les tronbles occasionnés se mélant aux préoccupations suscitées à mi-sennaine par la hausse des taux à long terme, pais par l'annonce chez IBM de résultats inférieurs aux prévisions pour le deuxième trimestre, ont considérablement gêné les investisseurs. Finalement la détente apparue sur le front du loyer de l'argent a provisoirement dissipé les craintes.

Indice Dow Jones du 21 juin :

| 2 965,56 (c. 3 00                                                                                                                 | XX,45).                                                                                       |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   | Cours<br>14 juin.                                                                             | Cours<br>21 jui                                                                                             |
| Alcos                                                                                                                             | 68<br>44 5/8<br>49 3/8<br>19 7/8<br>47 3/4<br>41 5/8<br>58 1/4<br>36 3/4<br>75 1/2            | 69 1/-<br>38<br>46 7/1<br>19 1/1<br>48 1/-<br>40 3/-<br>58 1/-<br>37 3/-<br>75                              |
| General Motors Goodyear IBM ITT Mobil Oil Plizer Schlumberger Texaco UAL Corp. (ex-Allegis) Union Carbide Westinghouse Xerox Corp | 44<br>33 5/8<br>100 1/4<br>60 5/4<br>58 1/2<br>61 5/8<br>63 1/2<br>20 3/8<br>29 1/2<br>54 1/2 | 44 1/1<br>34 1/4<br>99 5/1<br>59 3/1<br>65 3/1<br>57 1/1<br>58 1/1<br>61 1/1<br>145 1/4<br>28 7/1<br>53 3/4 |

#### TOKYO

### Rechute ou reprise?

La timide améliora-tion observée voici une huitaine de jours au Kabuto-Cho paraît n'avoir été qu'une simple embellie. Cette semaine, la grande Bourse nippone a rechuté (- 1,27 %). C'est du moins le constat que les indices propo-sent. Mais le déroulement des

de la situation. Certes, les trois premières journées furent très mauvaises (se soldant par une nouvelle baisse de 3,5 %), qui devaient porter à un peu plus de 10 % la dépréciation moyenne des valeurs japonaises depuis la mimai. Mais un mouvement de reprise s'en suivit, insuffisant pour effacer toutes les pertes initiales mais d'ampleur satisfaisante pour faire renaître un certain optimisme

sur le parquet. A entendre les professionnels, le facteur technique a joué dans les deux sens, d'abord à la baisse, après la vague d'achats assez forte qui avait favorisé la remontée des cours la semaine précédente, puis à la hausse, de nombreux investisseurs jugeant que trop, c'était trop, et qu'au niveau où il était désor-

Déprime

- 1,4 %

Au London Stock Exchange aussi, la reprise semble avoir fait long feu. Cette semaine, les cours ont rechuté de 1,4 % sans manifes-ter de velléité quelconque de

Résultat de la baisse de popula-rité du Parti conservateur dans les

demiers sondages, l'affaiblissement de la livre sterling a été largement responsable de ce coup de déprime. Mais l'annonce d'un déficit budgétaire plus important que prévu a également fait craindre au marché que la reprise économique attendue n'arrive trop tard pour

attendue n'arrive trop tard pour permettre aux tories de gagner les prochaines élections. Les déclara-

6,25 3,33 4,62 4,84 14,99 12,52 15,50 12,83 7,90 5,14 7,47 1,95

3,37 4,50 3,90 13,56 12,35 15,10 13 8,20 5,13 7,57 2,03

LONDRES

faire autre chose que de se redresser. A dire vrai, les intervenants se sont un peu sentis pris entre deux feux. Tous attendaient avec impatience les derniers chiffres sur la croissance. Ils furent un peu trop gâtés (+ 2,7 % pour le premier trimestre), au point d'en perdre après coup tout espoir d'une baisse des taux d'intérêt. Difficile d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Sans doute convaincus de cette vérité, beaucoup commencèrent à se remettre en chasse des bonnes affaires. Est-ce l'amorce de la reprise d'été? Les spécialistes hésitent encore à se prononcer.

mais tombé, le marché ne pouvait

Mais cela y ressemble. Indices du 21 juin : Nikkei, 24 775,08 (c. 25 093,89); Topix, 1 873,84 (c. 1 920,58).

|                                                                                                             | Cours<br>14 juin                                                            | Cours<br>21 juin                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Akai Bridgestoge Canoa Fuji Bank Honda Motors Matsushita Electric Mitsubishi Heavy Sony Corp. Toyota Motors | L 220<br>1 980<br>1 560<br>2 680<br>1 506<br>1 690<br>723<br>6 260<br>L 830 | 1 230<br>1 050<br>1 480<br>2 680<br>1 470<br>1 640<br>706<br>6 070<br>1 820 |

| Bongrain       | 2450     | +         | 50    |
|----------------|----------|-----------|-------|
| BSN            | 889      | -         | 16    |
| Carrefour      | 1985     | <b> </b>  | 98    |
| Casino G., Per | 128,30   | <b> -</b> | 3,50  |
| Euromarché     | 3940     | l۰        | 30    |
| Guyenne-Gasc   | l 190    | )         | iach. |
| LVMH (1)       | 4 280    | -         | 20    |
| Occid. (Gle)   | 772      | -         | 7     |
| Olipar         | 241      | -         | 12,10 |
| Pernod-Ricard  | 1 152    | <b> </b>  | 34    |
| Promodès       | 2300     | +         | 37    |
| Saigt-Louis    | 1406     | _         | 94    |
| Source Perrier | 1 462    | _         | 53    |
| Nestlé         | 34010    | <b> </b>  | 80    |
| (I) Coupon de  | 51,50 F. |           |       |
| _              |          |           |       |

| Donance            | 222112      |
|--------------------|-------------|
| <u> pan</u> kines, | assurances. |

|                   | 21-6-91                     | Diff.                                |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| AGF               | 128<br>481,90               | - 20,50<br>- 31<br>- 6,50<br>- 38,10 |
| CCF               | 683<br>152<br>1 165         | + 3<br>- 5,80<br>- 6 <u>i</u>        |
| CFI Chargeurs (1) | 392<br>749<br>263           | + 3<br>- 3<br>- 17                   |
| GANHénin (La)     | 1 665<br>1 860<br>603       | + 19<br>- 131<br>- 20                |
| Locindus          | 800<br>88<br>1 821          | - 52<br>inch.<br>+ 16                |
| Paribas           | 441<br>659<br>415,50<br>645 | - 16,20<br>- 41<br>+ 6,20            |
| Sucz (Cª fin.)UAP | 360,70<br>542<br>125        | - 15<br>- 6,20<br>- 27<br>- 13       |

#### (1) Coupon de 28 F. Datiment travers publica

|                          | 21-6-91       | Diff.          |
|--------------------------|---------------|----------------|
| Auxil, d'entr            | 1 163         | + 42           |
| Bouygues                 | 586           | - 2I           |
| Ciments français         | 340           | ] <b>- 8</b>   |
| OTM                      | 413           | - 2            |
| mmob. Phénix             | 185           | - 5<br>- 15    |
| Lefebvre                 | 745<br>367.20 | - 27           |
| Lafarge-Coppée<br>Poliet | 476           | - 18,          |
| roilet<br>SGE-SB         | 242.10        | - 4 <u>0</u> , |

### Filatures, textiles

| 1_             | 21-6-91 | Diff,  |
|----------------|---------|--------|
| Agache (Fin.)  | 1 133   | - 1.39 |
| вну            | 730     | - 46   |
| Damart         | l 997   | - š    |
| DMC            | 375     | inch.  |
| Gal. Lafayette | 1 666   | - 9    |
| Nouv. Galeries | 800     | - 13   |
| Printemps      | 626     | + 1    |
| La Redoute     | 3 691   | - 4    |
| SCOA           | 29.40   | + 25   |

### Maine ----

| Mines, caoutchouc                               |                                |                       |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                                                 | 21-6-91                        | Diff.                 |
| Géophysique<br>Imétal<br>Métaleurop<br>Michelin | 759<br>318<br>107,30<br>104,70 | - 17<br>- 5<br>+ 3,50 |
| RTZ                                             | 55,75                          | + 1.55                |

### Matériel électrique

|                   | 21-6-91 | Diff.   |
|-------------------|---------|---------|
| Alcatel-Alsthom   | 580     | - 5     |
| CSEE (ex-Signaux) | 295     | + 36    |
| Générale des eaux | 2 654   | - 28    |
| Intertechnique    | 1 088   | + 28    |
| Labinal           | 771     | - 11    |
| Legrand (2)       | 3 469   | - 86    |
| Lyon. des eaux    | 560     | - 19    |
| Matra             | 222     | - 7.80  |
| Merlin-Gerin      | 469     | - 30.50 |
| Moulinex          | 144.50  |         |
| Radiotechnique    | 497     | - 18    |
| SEB.              | 1 531   | - 50    |
| Sextant-Avionique | 480     | تتدا    |
| Thomson-CSF       | 141.50  | 6.10    |
| IBM (1)           | 610     | 3       |
| TT                | 365.10  | - 7,40  |
| Schlumberger      | 356.30  | - 18.70 |
| Siemens           | 2 259   | 7 20,70 |

|            |             | ī |
|------------|-------------|---|
| (1) Coupon | J- 4 IN E   |   |
|            |             |   |
| (3) Ca     | de 29,75 F. |   |
| (2) Coupon | UC 27,/J F. |   |

#### Valeurs à revenu fixe ou indexé

|                     | 21-6-91 | Diff.  |
|---------------------|---------|--------|
| PME 10,6 % 1976     | 100,62  | isch.  |
| 8,80 % 1977         | 123.98  | - 1,03 |
| 10 % 1978           | 100.65  | - 0.15 |
| 9,80 % 1978         | 100.35  | - 0.40 |
| 9 % 1979            | 100.10  | - 0.15 |
| 10,80 % 1979        | 102.35  | - 0.35 |
| CNE 3 %             | 4000    | - 30   |
| CNB bg. 5 000 F     | 99.63   | ~ 0.03 |
| CNB Paribas 5 000 F | 99.40   | - 0.20 |
| CNB Suez 5 000 F    | 99,60   | - 0.20 |
| CNI 5 000 F         | 99.58   | - 0.12 |

|           | (1) Coupon de 28 F.<br>(2) Coupon de 16,50 F.<br>(3) Coupon de 14,50 F. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| <u>r.</u> | Produits chimiques                                                      |
|           |                                                                         |

Groupe Cité(2).

Navigation mixte ...

Saulnes Châtillon .

Skis Rossignol ...

| _             | 21-6-91 | Diff. |
|---------------|---------|-------|
| Inst. Mérieux | 4 380   | - 82  |
| Roussel-Uclaf | 1 825   | - 185 |
| Synthélabo    | 760     | - 35  |
| BASF          | 858     | + 6   |
| Bayer         | 989     | + 27  |
| Hoechst       | 870     | + 25  |
| LC.L          | 127,70  | - 0,3 |
| Norsk Hydro   | 174.70  | + 4,6 |

MATIF

Notionnel 10 %. - Cotation en pourcentage du 21 juin 1991 Nombre de contrats : 53 458

| COURS        |         | ÉCHÉ     | ANCES   |              |
|--------------|---------|----------|---------|--------------|
|              | Juin 91 | Sept. 91 | Déc. 91 | Mars 92      |
| Premier,     | -       |          |         | -            |
| + haut       | 104,60  | 104,78   | 104,78  | -            |
| + bas        | 104,36  | 104,48   | 104,52  | <del>-</del> |
| Dernier      | 104,52  | 104,72   | 104,78  | <del>-</del> |
| Compensation | 104,54  | 104,72   | 104,72  | 104,64       |

| LE VOLU                                               | JME DES              | TRANSAC               | TIONS (ei<br>dredi au jeud | n milliers o         | de francs)           |  |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--|
|                                                       | 14-6-91              | 17-6-91               | 18-6-91                    | 19-6-91              | 20-6-91              |  |
| RM<br>Comptant                                        | 2 434 693            | 2 766 778             | 3 597 536                  | 4 469 410            | 3 169 140            |  |
| R. et obl.<br>Actions                                 | 8 542 434<br>148 774 | 10 151 009<br>139 682 | 8 694 024<br>287 837       | 6 081 252<br>162 010 | 6 546 318<br>320 802 |  |
| Total                                                 | 11 125 901           | 13 057 469            | 12 579 397                 | 10 712 672           | 10 036 260           |  |
| INDICES QUOTIDIENS (INSEE base 100, 28 décembre 1990) |                      |                       |                            |                      |                      |  |
| Françaises .<br>Étrangères .                          | 120,3<br>120,7       | 119,3<br>119,4        | 118,6<br>121               | 116,5<br>119,9       | 116<br>119,7         |  |
|                                                       |                      |                       |                            |                      |                      |  |

|         | INDI     | CES CAC      | du lundi au v | endredi) |          |
|---------|----------|--------------|---------------|----------|----------|
|         | 17-6-91  | 18-6-91      | 19-6-91       | 20-6-91  | 21-6-91  |
| _       | (ba      | se 100, 28 d | lécembre 19   | 90)      |          |
| Général | 491,6    | 485,1        | 482,7         | 478      | 479,1    |
|         | (ba      | se 1 000, 31 | décembre 19   | 987)     | -        |
| CAC 40  | 1 844,85 | 1 830,63     | 1 798,19      | 1 793,65 | 1 806,63 |

### Métallurgie, construction mécanique

|                | 21-6-91 | Diff.   |
|----------------|---------|---------|
| Alspi          | 384,80  | - 0,20  |
| Descipit-Aviat | 451     | - 24    |
| De Dietrich    | I 450   | - iš    |
| Fives-Lille    | 248     | -14.20  |
| Penhoët        | 496     | - 4     |
| Peugasot       | 592     | - 31    |
| SAGEM.         | 1700    | + 60    |
| Strafor, Facom | 925     | + 24    |
| Valeo          | 492,50  | + 17.30 |
| Vallourec      | 314     | - 16    |
| 74100101       | 314     | 0 _     |

|         | LES PLUS FORTES VARIATIONS DE COURS HEBDOMADAIRES                            |                                                                                                                                          |                                                                              |  |  |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Valeurs | Valeurs Hausse Valeurs Baisso                                                |                                                                                                                                          |                                                                              |  |  |  |
| CSEE    | +127<br>+ 77<br>+ 59<br>+ 37<br>+ 31<br>+ 29<br>+ 27<br>+ 26<br>+ 26<br>+ 26 | Spie Batiguolles. Un. Cr. Bătim Roessel Urlaf Dev. Pas-Calais UFB Locabal Lafarge Copple Bancaire (C*) GAN Locindas Locindas Saint-Louis | - 16,1<br>- 9,4<br>- 9,2<br>- 8,8<br>- 7,9<br>- 7,5<br>- 7<br>- 6,8<br>- 6,6 |  |  |  |

### VALEURS LE PLUS ACTIVEMENT TRAITÉES AU RM (\*)

| INALIES AU NAIL                 |                  |                  |   |  |  |
|---------------------------------|------------------|------------------|---|--|--|
|                                 | Nore de          | Val. en          | l |  |  |
| Ì                               | titres           | cap. (F)         | ı |  |  |
| Eli-Aquitaine                   | 2650507          | 972 141 677      | l |  |  |
| Saint-Gobain                    | 1867096          | 830 258 588      | l |  |  |
| Alcatel Alsth                   | l 034 338        | 599 506 851      | ı |  |  |
| BSN                             | 585 065          | 522 742 973      | ı |  |  |
| Suez (Cº de)                    | 1 396 934        | 506 780 824      | l |  |  |
| Paribas A                       | 1 085 128        | 499 359 572      | l |  |  |
| Accor                           | 607061           | 470 749 740      |   |  |  |
| Pengeot SA                      | 741 550          | 449 153 420      |   |  |  |
| LVMH                            | 104296           | 446 054 438      |   |  |  |
| Eur. Disn. SCA                  | 3 <i>775</i> 353 | 444 534 808      |   |  |  |
| Eaux (Gén.)                     | 154 209          | 413 684 196      | ı |  |  |
| Laf. Coppée                     | 960 730          | 375 235 607      | ı |  |  |
| Source Perrier .                | 218 062          | 328 620 014      | l |  |  |
| Air Líquide,.                   | 478 117          | 321 766 094      | ı |  |  |
| (*) Du vendredi<br>1991 jaches. | 14 juin 1991 a   | nz jeudi 20 juln |   |  |  |
|                                 |                  |                  | • |  |  |

| 1991 inches.                                                                                                |                                |                             | tions de M= T<br>monnaie europée                      | hatcher (                       | contre la              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| MARCHÉ LIB                                                                                                  | RE DE                          | L'OR                        | !!!-!- 4                                              | -premier                        | ministre i             |
|                                                                                                             | Cours<br>14-6-91               | Cours<br>21-6-91            | inquiétudes.<br>Indices «FT»<br>valeurs, 2 487,5      | du 21 ji                        | uin: 100               |
| Or the faile on barrel                                                                                      |                                | 71 700<br>72 000<br>410     | valeurs, 1 947,<br>mines d'or, 20<br>Fonds d'Etat, 83 | ,3 (c. 1<br>3.9 (c .            | 976,3);<br>201.8);     |
| e Pièce française (10 ft.)<br>Pièce suisse (20 ft.)<br>Pièce latine (20 ft.)<br>e Pièce tanislesse (20 ft.) | 405                            | 365<br>417<br>404<br>400    | <del>-</del>                                          | Cours<br>14 juin                | Cours<br>21 juin       |
| Souverain Rizzbeth II<br>• Souverain Rizzbeth II<br>• Demi-rouverain                                        | 508<br>525<br>410              | 517<br>525<br>517           | BPCharter                                             | 6<br>3,37<br>4,50               | 6,25<br>3,33<br>4,62   |
| Pièce de 20 dellers                                                                                         | 2 205<br>1 100<br>650<br>2 570 | 2340<br>1150<br>650<br>2675 | Courtaulds                                            | 3,90<br>13,56<br>12,35<br>15,10 | 4,94<br>14,99<br>12,52 |
| (e - 20 marks                                                                                               | 455                            | E01                         | IC.                                                   | 127.0                           | 15,59                  |

### FRANCFORT L'effet «Berlin» +0.7%

2.5

...

L'effort de consolidation s'est poursuivi, permettant au marché de se maintenir au voisinage de ses plus hauts niveaux de l'année. En l'absence de tout facteur économique de nature à favoriser les placements, la Bourse allemande a surtout bénéficié de la décision prise par la chambre basse du Par-lement de choisir Berlin comme siège du gouvernement. Le résultat du vote a été particulièrement bien accueilli par les investisseurs étrangers, qui y ont vu une pro-messe de redressement pour l'ex-RDA et un nouveau stimulant pour l'économie allemande en général. Plus enthousiastes, les commandateurs de l'engigne DEA

commentateurs de l'ancienne RFA ont franchement titré sur la « hausse berlinoise », de 1,47 % vendredi. L'activité a augmenté et sur les huit places allemandes les transactions ont atteint 38,73 milliards de deutschemarks contre 34,36 milliards.

Indices du 21 juin : DAX, 1711,86 (c. 1699,83); Commerzbank, 2022,70 (c. 2020,50).

|              | 14 juin | Cours<br>21 juin |
|--------------|---------|------------------|
| AEG          | 202.50  | 202 50           |
| BASF         | 255 50  | 256.40           |
| Bayer        | 284,60  | 272.30           |
| Commerzbank  | 261     | 257,90           |
| Deutschebank | 670,50  | 666,50           |
| Hoochet      | 258,70  | 255,30           |
| Karstadt     | 685     | 674              |
| Mannesman    | 296,80  | 303              |
| Siemens      | 666     | 664,50           |
|              | 406,60  | 416,90           |

### MARCHÉ INTERNATIONAL DES CAPITAUX

### Lourd d'incertitudes

Lourd d'incertitudes, l'euromarché des capitaux a accueilli ces derniers jours des débiteurs de grand renom, dont les apparitions sont très peu fréquentes. Cette association de qualité et de rareté, qui normalement est un gage de réussite, n'a pourtant pas conduit au succès escompté par tous les emprunteurs.

L'explication généralement donnée aux difficultés rencontrées dans la plupart des compartiments tenait à l'incertitude des marchés des changes à l'approche des importantes réunions monétaires du week-end. Cela a renforcé le poids des éléments négatifs de nature économique et politique qui pesent sur de nombreux mar-chés européens. Celui de l'écu a particulièrement souffert. On le savait très sensible aux événements français. Les spécialistes ne s'attendaient toutefois pas tous qu'il répercute avec autant de vigueur les tensions de nature politique et sociale du pays.

Ainsi la très grande opération de l milliard d'écus lancée lundi 17 juin pour le compte de la Norvège a-t-elle été malmenée. Il s'agit d'un emprunt de 5 ans qui, au départ, devait rapporter aux investisseurs quelque 9,09 %. Ses cours se sont tant détérioriés que, vendredi, son rendement avait augmenté à 9,22 %.

Comme cette évolution ne tranchait pas vraiment sur le ton général du marché de l'écu, l'opération n'a pas fait l'objet des critiques qui, habituellement, accompagnent de telles opérations. On aurait pourtant tant aimé que la Norvège distingue sur ce marché, d'emblée, des son apparition. L'emprunt est important. Il marque l'attachement du Trésor d'Oslo à la construction de l'Europe et confirme la solidité du lien qu'à l'automne dernier ce pays a noué entre sa propre couronne et l'écu.

Nombreux sont ceux qui regrettent qu'il n'ait pas suivi les avis des banques, qui lui avaient conseillé d'émettre ses obligations au mois de mai. Le niveau de l'intérêt était alors encore en train de s'abaisser. Le débiteur n'aurait probablement pas tardé si long-temps s'il n'avait pas voulu assortir son émission de contrats d'échange, de façon à obtenir notamment des fonds en dollars. L'opération était placée sous la conduite de Paribas (le Monde

daté 5-6 mai). On sait que l'Alle-magne n'a jusqu'à présent répondu à aucune des pressantes sollicitations de nombreux eurobanquiers qui l'incitent depuis des mois à emprunter en écus.

Ce marché ne permet donc pas de mesurer la préférence relative des investisseurs entre la dette de l'Allemagne et de la France. Il offre toutefois une autre comparaison très intéressante avec l'Angleterre, dont le Trésor public, comme celui de Paris, a cu une dette volumineuse et libellée en écus, qui viendra à échéance dans

L'écart entre le rapport que pro-curent les obligations britanniques et les françaises était, vendredi 21 juin, de 4 centimes, les taux de rendement se situant respectivement à 9,17% et 9,21%. D'au-cuns trouvent dans cette comparai-son une sorte de réconfort et soulignent que l'écart est le même que celui qui s'était établi initiale-ment, en février dernier, lorsque que euro-emprunt en écus.

#### Vrais et faux convertibles

La situation se présente sous un jour très différent si on mesure le rendement des fonds d'Etat en francs français à celui des obligations du gouvernement allemand en marks. La différence était vendredi de 86 points de base (ou centième de point de pourcentage) contre une quarantaine il y a un mois. Cette augmentation reflète l'attitude des investisseurs étrangers, qui se détournent actuellement des placements en francs. Les spécialistes ne manquent pas de souligner l'influence de l'internationalisation du marché français

Naguère, quand les titres en francs n'étaient que peu répandus hors de l'Hexagone, lorsque le franc était attaqué, il n'y avait pas à redouter une forte réaction des rendements à longue échéance. L'impact de la défiance de l'étranger se faisait principalement sentir sur le loyer de l'argent à court terme. Maintenant, le long terme en subit également l'effet.

En l'absence d'appétits étrangers, il n'est pas question d'émet-tre des euro-obligations de type classique sur le marché de l'eurofranc. Ce compartiment n'est tou-

tefois pas demeure inactif ces derniers jours, puisqu'il a vu une belle opération montée par la Caisse des dépôts et l'établissement américain Bankers Trust. Elle a été émise pour le compte d'une entreprise industrielle, Lafarge Coppée. La transaction qui vieudra à échéance dans trois ans est de celle qui assure aux prêteurs de récupérer à terme au moins leur mise initiale et qui offre des possibilités de gains superieures à la moyenne, si les cours de la Bourse des actions le permettent. Le remboursement dépendra du prix d'une seule action, celle du débiteur. Cela fait l'originalité de cette affaire qui, dans le meilleur des cas, pourrait rapporter quelque 17 % à ses détenteurs. On a tendance à la comparer à un emprunt convertible. Elle s'en distingue cependant, ne serait-ce que parce qu'il n'est pas question d'échanger les obliga-

tions contre des actions et que

tous les paiements se feront en

Pour ce qui est des vrais titres convertibles, une grande opération vient d'être émise en francs, pour le compte d'Euro Disney. Elle retient l'attention pour une foule de raisons qui vont de la notoriété de l'emprunteur à de nombreux mérites techniques. C'est une mer-veille d'ingéniosité qui a demandé une grande mise au point. Comme toutes les transactions de cette nature en francs français, les actionnaires existants ont un droit de souscription prioritaire. Ils pourront l'exercer jusqu'au 3 juillet, cela fait qu'il est trop tôt pour juger du placement. On en dit tou-tesois beaucoup de bien à l'étranger, notamment en Suisse.

Les investisseurs de ce pays n'avaient pas été admis à soucrire à la première émission d'actions de la société, qui privilégiait alors les résidents de la Communauté européenne. Les investisseurs suisses admis à participer à cette seconde étape manifestent comme une sorte de besoin de rattrapage. La partie française de l'affaire est confiée à la Banque nationale de Paris. S'y ajoute une tranche internationale dirigée par la banque londonienne S. J. Warburg Securities. C'est la première fois qu'une maison étrangère dirige un tel emprunt obligataire libellé en

CHRISTOPHE VETTER

#### **DEVISES ET OR**

### Le dollar sous pression

Après avoir passé la barre des 6 francs la semaine dernière, le dollar a poursuivi sur sa lancée pour atteindre 6,20 francs à l'approche de la fin de semaine (près de 1,82 deutschemarks) avant de retomber à 6.05 francs et de remonter, à la veille du week-end, aux alentours de 6,12 francs, donc un peu plus haut que la semaine précédente (6,08 francs).

Son repli a été provoqué par plusieurs facteurs : déficit commercial américain plus important que prévu (4,78 milliards en un an, bien qu'il soit en diminution régulière depuis un an) et, surtout, annonce d'une réunion du groupe des Sept dimanche 23 juin à Londres, qui a fait craindre des interventions concentrées des banques

Cette annonce fit même rechuter le dollar de 1,82 DM à 1,7760 DM mais, rapidement, un certain scepticisme se fit sentir sur les résultats concrets de la réunion de dimanche. Sans doute, M. Pierre Bérégovoy, ministre français des finances, espère-t-il que cette réu-nion adonnera une indication aux marchés » afia que « des taux d'intérêt trop élevés ne pénalisent pas une reprise qui est ressentie et probable », plaidant en faveur de « taux qui ne montent pas et même qui baissent ». Mais M. Helmut Schlesinger, vice-président, et bientôt président de la Banque fédérale d'Allemagne, a déclaré qu'il n'attendait rien de la réunion du G7 et que, de tonte façon, le niveau des taux d'intérêt était du ressort des affaires intérieures des

Dans le cas de l'Aliemagne, la Banque centrale allemande est dis-posée à maintenir le sien, sans éliminer la possibilité de les relever si le dollar montait trop. A cette occasion, les opérateurs s'interro-gent sur l'étendue et la limite des

raient fixer les ministres des finances du groupe des Sept. Les accords du Louvre, en janvier 1987, auraient, dit-on, assigné au dollar une plage de 1,70 DM-1,20 DM. Aujourd'hui, on parle de 1,40 DM-1,80 DM, sans aucune certitude naturellement. A la veille du week-end, néanmoins, les opérateurs attendaient lundi pour racheter du dollar, qu'ils voient bientôt à 1,85 DM (6,30 francs environ). D'autres plus hardis voient le billet vent à 6,50 francs d'ici l'automne ou à la fin de l'an-

#### Le franc toujours discuté

Cette semaine, le franc est resté discuté, notamment vis-à-vis du mark, dont le cours a un moment dépassé 3,40 francs, atteignant 3,4025 francs avant de revenir à 3,3975 francs à la veille du weekend. Mouvements sociaux, nouvelles rumeurs de départ de M. Pierre Bérégovoy (à nouveau démenties par l'intéressé) et incertitude sur la politique de Mm Cresson se conjuguent pour déprécier notre monnaie, sans trop de gravité toutefois : après tout, le mark frolait les 3,41 francs en mars dernier, avec le gouverne-ment de M. Rocard. Le très vif repli de la peseta espagnole n'a même pas profité au franc, qui reste en queue du système monétaire européen. Sans doute son écart avec la peseta a été ramené de 6,18 % (le maximum) à 4,50 %. Mais le phénomène n'a guère pro-fité à notre monnaie, les capitaux quittant l'Espagne se reportant sur

le mark. Le vif recul de la peseta a été provoqué (le Monde daté 16-17 juin) par des rumeurs de retour à une marge de fluctuation

normale (2,25 % au lieu de 6 %). Comme les opérateurs se demandaient quel cours pivot serait adopté, avec une possibilité de dévaluation de la peseta, ils ont vendu assez massivement. Les rumeurs ont, bien entendu, été démenties par la Banque d'Es-pagne et son directeur, M. Mario Rubio: de toute façon, si cette institution prenait la décision de réduire la marge de flottement. elle n'irait pas le crier sur les toits.

Recul de la peseta donc, mais les experts font remarquer que la marge étant réduite, le risque de fluctuation de la devise espagnole scrait réduit, et les capitaux étrangers pourraient à nouveau se mer en Espagne pour profiter des taux d'intérêt très élevés qui y sont offerts. La Banque d'Espagne a accumulé plus de 50 milliards de dollars de réserves (300 milliards de francs) qui, du reste, peuvent s'en aller comme ils sont venus si leurs détenteurs s'effarouchaient. En attendant, la diminution de la pression émanant de la peseta n'a guère soulagé le franc, comme on l'a vu, et la Banque de France doit rester vigilante.

A ce sujet, les conséquences de la vigueur excessive de la peseta et le coût des interventions de cette même Banque de France pour maintenir les parités out fait baisser ses réserves : elles sont retom-bées de 162 milliards de francs fin 1990 à environ 115 milliards de francs, et même moins actuellement, ce qui explique les ponctions sur la liquidité bancaire et la tension des taux sur le court

#### FRANÇOIS RENARD



Crédit lyonnais et de Paribas, pour

### MATIÈRES PREMIÈRES

### Le cuivre en quête d'une image

Les cours du cuivre à Londres se sont inscrits en hausse ces jours derniers, à 1 380 livres la tonne, le marché réagissant avec quelque nervosité à la situation de la production en Amérique latine. Au Chili d'abord, où les négociations salariales se poursuivent dans l'industrie cuprisère. Chaque année, cette phase de discussion est marquée par des menaces de grève, parfois mises à exécution. Cela suffit en général pour stimuler les prix, même si les conflits durs sont somme toute assez rares.

On parlait en fin de semaine d'un possible arrêt de travail dans la grande mine de Chuquicamata, tandis que les inquiétudes demeurent sur la capacité de la grande mine d'El Teniente, paralysée par des éboulements de galerie, à retrouver une activité normale. Au Pérou en revanche, les mineurs ont rejeté l'idée d'une grève générale et l'ensemble des centres d'ex-

| ſ | PRODUITS                            | COURS DU 21-6                        |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
|   | Cuivre h. g. (Lordes)<br>Trois mais | 1 381 (+ 28)<br>Livres/toane         |
|   | Alemisium (Lookes)<br>Trois mois    | t 337 (+ 14)<br>Dollars/toque        |
|   | Nickel (Loades)<br>Trois mois       | 8 395 (+ 108)<br>Dollars/tonne       |
|   | Sucre (Paris)<br>Août               | 305 (+ 2,20)<br>Dollars/tonne        |
|   | Case (Landres)<br>Juillet           | 540 (+ 3)<br>Livres/tonne            |
|   | Cacao (Nes-York)<br>Juillet         | 939 (+ 25)<br>Dollars/tonne          |
| Ì | Blé (Chicap)<br>Juillet             | 271,75 (- 21,25)<br>Cents/boissean   |
|   | Mais (Chicago)<br>Juillet           | 234,75 (- 8,25)<br>Cents/boisseau    |
|   | Soja (Chicago)<br>Jurillet          | 172,80 (- 6,50)<br>Dollars/t. courts |

traction avaient repris le travail vendredi, à l'exception de deux petites unités de la firme d'Etat Centromin.

La situation n'est pas meilleure en Afrique, où la production du Zaīre pourrait cette année diminuer de 25 % et n'atteindre plus que 300 000 tonnes, contre 400 000 tonnes l'an dernier. La paralysie de la mine de Kamoto en mai est à l'origine de ce recul sensible, la société nationalisée Gecamines ayant déclaré à l'époque la force majeure pour justifier son incapacité à livrer 45 % des tonnages pour lesquels elle était engagée en 1991 (soit 100 000 tonnes). Il est vrai que le site de Kamoto fournit à lui seul 30 % de la production minière de la Gecamines. D'après les experts, faudra 400 millions de dollars (2.4 milliards de francs) pour réhabiliter les installations de ce gisement qui fonctionne à 20-25 % de ses capacités. Si la Gécamines obtient des financements de ses bailleurs de fonds belges, elle pourrait produire des l'an pro-chain de 430 000 à 450 000 tonnes.

D'après le rapport de la « Metals and Minerals Annual review» publiée à Londres, les perspectives du marché du cuivre sont assez bonnes, le surplus prévu pour 1991 étant estimé 100 000 tonnes. Un tonnage faible, compte tenu de l'état relativement tendu de l'offre et du bas niveau des stocks mondiaux. L'an passé, la consommation a globalement augmenté de 2,5 %, grâce à une demande soutenue de métal rouge au Japon et dans la plupart des pays européens, à l'exception de la Grande-Bretagne. La consommation s'est en revanche tassée aux Etats-Unis, au Brésil, au Canada et à Taïwan, A l'occasion d'un récent colloque de la firme chilienne Codelco à Paris Le chiffre entre parenthèses indique la sur les perspectives de l'économie du cuivre, le directeur du dévelop-

société a mis en garde contre la menace grandissante de voir les produits de substitution remplacer le métal rouge.

### Matériaux

du fatar La liste s'allonge régulièrement de ces matériaux du futur, depuis le plastique jusqu'aux céramiques et composites, en passant par les fibres optiques et les aciers galvanisés, sans oublier le déjà classique aluminium. D'où la nécessité pour les professionnels d'assurer la promotion d'un métal qui ne bénéficie pas d'une image de marque aussi forte que celle de ses concurrents. A titre indicatif, l'industrie du cuivre investit chaque année 45 millions de dollars pour la promotion, une somme jugée insuffisante comparée aux 150 millions de dollars dépensés annuellement par l'industrie de l'aluminium, ou aux 200 millions de dollars consacrès à l'image des plastiques.

D'après le responsable de Codelco, les industries du cuivre devraient rapidement doubler la mise (à 100 millions de dollars) pour espérer rester dans la course aux matériaux. Comme pour la majorité des non ferrenx, la demande de cuivre ne cesse de diminuer depuis un siècle et demi, à mesure que s'éloigne l'âge d'or de la révolution industrielle et le temps des conflits classiques, lorsque le métal rouge passait à juste titre pour un métal guerrier. Après avoir augmenté de 5 % l'an entre 1850 et 1920, la consommation n'a plus progressé en moyenne que de 3 % dans les années 70, puis de 1,6 % dans les années 80. Les professionnels estiment cependant que le cuivre reste promis à un bel avenir dans les industries de l'espace et l'électronique.

ERIC FOTTORINO

### A Paris, 100 yens étaient cotés, le vendredi 21 juin, 4,4144 F contre 4,3303 F le vendredi 14 juin.

3,3039 2,0265 33,1452 1,3129 112,627 5,4696 -

COURS MOYENS DE CLOTURE DU 17 AU 21 JUIN 1991

(La ligne insérieure donne ceux de la semaine précédente.)

Franc Franc D.mark

### MARCHÉ MONÉTAIRE ET OBLIGATAIRE

« Le marché est comme un canard à qui on a coupé le cou : il continue à marcher mécaniquement mais ne sait plus très bien où aller », soupirait un opérateur à la veille du weck-end. Effectivement, sur le MATIF qui resiète sidèlement la sinistrose et la morosité ambiantes, les cours virent, montant et redescendant, mais dans la gamme basse: entre 104,16 (plus bas sur l'échéance juin) et 104,30 sur septembre, et 104,70. Cela donne tout de même un rende-ment compris entre 9,15 % et 9,25 % pour l'OAT à dix ans, ce qui est cher, avec, pour conse-quence, un creusement de l'écart entre ladite OAT et le Bund allemand à 10 ans, qui a augmenté à 0,90 % et même frôlé le point

Les opérateurs ont fini par abandonner l'espoir, longtemps nourri, d'une nouvelle baisse des taux directeurs de la Banque de France, surtout au moment on le mark caracole au voisinage de 3.40 francs. Petit espoir : si la peseta accentuait ou maintenait son recul (voir en rubrique « Devises et or »), la banque serait délivrée d'un de ses soucis et de l'obligation de vendre des devises pour maintenir les parités, ce qui lui a coûté plus de 50 milliards de francs de devises depuis le début de l'année et a contribué au maintien élevé des taux de l'argent à court terme, par ponction sur les liquidités. A la veille du week-end, le loyer de l'argent au jour le jour était repassé au-dessus de 10 % et l'argent à trois mois valait 9.75 %. une belle inversion, le long terme se retrouvant inférieur au court

complet.

Sur un marché obligataire qui, lui aussi, souffre de la sinistrose

précédemment évoquée, les émissions ont connu des sorts divers. Comme prévu, France Télécom (téléphone et télécommunications nationales) a lancé son premier emprunt sous son nom propre lle Monde daté 16-17 juin), 2,5 mil-liards de francs à 9,30 % nominal et 9,50 % de rendement réel, sur dix ans. L'accueil réservé, sous l'égide de la BNP, a été bon. Pour deux raisons : la première est que cet emprunt constitue une nouvelle souche échappant aux fameux quotas de 5 % et 10 % dans les portefeuilles des investisseurs: la seconde est que France Télécom est connue du public, mieux que la Caisse nationale de communication (CNC), sous le nom de laquelle le téléphone se procurait ses ressources,

**Sinistrose** 

#### Les TSDI de Rhône-Poulenc

En revanche, la Caisse autonome de refinancement, émanation de la Caisse des dépôts, qui emprunte pour refinancer les prêts aux HLM, n'a pas soulevé d'en-thousiasme pour son émission de 1,2 milliard de francs à 9,50% nominal et 9,43% réel, sous la houlette du Crédit lyonnais: les souscripteurs, essentiellement investisseurs institutionnels, out fait la grève, préférant les placements « monétaires » à court terme. Il faut dire que, avec l'argent au jour le jour à plus de 10 % et le 3 mois à 9 3/4 %, la tentation est grande.

Saluons cette semaine une émission intéressante, celle de titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) effectuée par Rhône-Pou-lenc sous l'égide d'Indosucz, assis-tée de la Caisse des dépôts, du

un montant global de 2,3 milliards de francs, sous forme d'obligations multi-options. Ces options sont assez originales, avec trois périodes de huit ans pendant les-quelles les intérêts peuvent être fixés avec un plafond (Pibor à un mois majoré de 0,20 %, puis 0,70 % et enfin de 1 % pour le court terme) et un plancher pour le long terme (TMF + 0,20 %, + 0,70 %, + 1 %, dc même qu'OAT 1999-0,10 %, OAT 2007 + 0,70 % et OAT 2015 + 1,10 %); le taux de rendement des obligations était fixé à partir d'une OAT de référence au-delà de vingt-qua-

Ces options multiples permettent de se couvrir à la fois contre une hausse des taux à court terme (inversion) et à long terme, avec un parachute éventuel à la baisse du court terme. Cette panoplie très complète a séduit beaucoup d'investisseurs institutionnels, de sorte que l'émission s'est bien placée. Certains, en revanche, ont trouvé cette panoplie trop lourde et trop compliquée, préférant « la glace à la vanille », suivant l'expression anglo-saxonne.

Mais, compte tenu de l'instabilité des taux d'intérêt, on comprend l'utilité de garde-fous, Rappelons, toutefois, que les TSDI sont des titres subordonnés, c'est-à-dire que, assimilés à des quasi-fonds propres, ils peuvent faire l'objet d'un report de la distribution de leurs coupons, qui restent dus ct, dans le cas de Rhône-Poulenc, sont capitalisés au taux de l'emprunt majoré de 4

# Le Monde

La fin de la conférence internationale de Florence

### Le vaccin universel contre le sida reste une perspective éloignée

La septième conférence internationale sur le sida s'est achevée, vendredi 21 juin à Florence, par un discours du professeur Max Essex (Harvard AIDS Institute, Boston), très critique à l'égard de l'administration Bush. Ovationné par les milliers de scientifiques présents, le célèbre chercheur a annoncé que si, d'ici au 3 août, le gouvernement américain n'abrogeait pas les mesures discriminatoires visant l'entrée aux Etats-Unis des personnes contaminées, la prochaine conférence sur le sida, prévue à Boston en 1992, serait annulée. La dernière journée du congrès de Florence a été consacrée aux vaccins antisida, qui restent une perspective éloignée.

### L'ESSENTIEL

#### **DATES**

Il γ a cinquante ans : l'invasion de

#### ÉTRANGER

M. Waldheim jette l'éponge Le président autrichien ne bri-guera pas un second mandat... 6 Démission de la présidente

### POLITIQUE

du PS japonais....

M. Chirac et l'immigration Le président du RPR, en visite à Nice, a estimé que son « message » est bien « passé ». 7 et 8 en conclave

Les membres du courant de M. Jean-Pierre Chevènement se Livres politiques Par André Laurens...

### COMMUNICATION

Télévisions régionales en Europe

M. Bourges plaide pour une

### SOCIÉTÉ

Le nouveau code pénal à l'Assemblée nationale Le harcèlement sexuel sera passible de prison...

### CULTURE

La fête de la musique .... 10 M. José Cabanis reçu à l'Académie française ...... 11 à 14

### HEURES LOCALES

Miracles et mirage de la thalas sothérapie • La région Rhônes-Alpes consulte ses élus par référendum • Un partenaire nommé UCPA • Dossier : le contentieux de l'urbanisme ...... 17 à 20

### ÉCONOMIE

Un permis de conduire **européen en 1996.....** 21 Revue des valeurs.. Changes, Crédits Grands marchés.

### Services

Abonnements. Carnet ... Météorologia Mots croisés. Télévision.....

La télématique du Monde : 3615 LEMONDE 3615 LM

Le numéro du « Monde » daté 22 juin 1991 a été tiré à 490 886 exemplaires. de notre envoyé spécial

Ce fut, pour tout dire, le seul résultat positif des différentes sessions consacrées au vaccin antisida: pour la première fois, une équipe de chercheurs américains, dirigée par le docteur Emilio Emini (division biologie et immu-nologie du VIH des laboratoires Merck, Sharp and Dohme). a réussi à démontrer qu'il est possible d'immuniser passivement un chimpanze contre le virus du sida. Jusqu'à présent, seules des expéri-mentations d'immunisation active qui passe par l'administration de substances stimulant la production d'anticorps par l'organisme avaient permis de vacciner un chimpanze. Cette fois, la protection immunitaire obtenue par les chercheurs américains est due à l'utilisation d'un anticorps monoclonal dirigé contre l'une des parties les plus importantes de l'enve-loppe du virus, la boucle protéique V3. Cet anticorps réussit donc à neutraliser le VIH en l'empêchant d'infecter ses cellules-cibles, les

Hélas, la portée de cette expéri-mentation est moins grande qu'il y paraît. Les chimpanzes ont, en effet, la particularité de supporter parfaitement l'injection de quantités considérables de VIH. Certes, ils produisent bien des anticorps dirigés contre le virus, mais ce dernier ne provoque jamais, chez eux, de déficit immunitaire important. En outre, l'anticorps utilisé par le docteur Emini avait été fabriqué à partir de la même souche virale que celle qui a été par la suite injectée au chimpanzé. Ainsi, rien ne dit qu'il aurait propanze infecté par une autre souche de VIH.

#### Des résultats encore très partiels

De nombreuses études présen-tées à Florence ont bien montré combien il est difficile d'extrapoler chez le singe. Cette absence de modèle animal parfait est l'un des obstacles principaux pour les cher-cheurs. Etant donné qu'il est hors de question de faire avec l'homme ce que l'on fait à un singe (injecter de fortes concentrations de virus pour vérifier l'efficacité du vac-cin), il faut trouver d'autre moyens permettant de mesurer l'immunogénicité protectrice des

Prévoyant l'onverture de négociations

#### Un accord est signé entre les médecins-anesthésistes et le ministère de la santé

M. Bruno Durieux a signé, vendredi 21 juin, un protocole d'accord avec le Syndicat des praticiens hos-pitaliers anesthésistes- réanimateurs, (SNPHAR), l'Intersyndicale des médecins hospitaliers (INMH) et le Syndicat des médecins réanimateurs médicaux (SRNM). Le 19 juin, les médecins-anesthésistes avaient suspendu leur mouvement de grève dans l'attente de cet accord.

Ce protocole prévoit l'ouverture d'une négociation sur la question des gardes et astreintes, ainsi que la mise en place d'une réflexion sur les normes de sécurité à appliquer aux établissements qui offrent un accueil permanent aux malades. Les représentants des praticiens hospitaliers seront associés, dans le cadre d'une commission permanente, à la politique de restructuration des urgences hospitalières. Par ailleurs, M. Bruno Durieux a rencontré des représen-tants des Infirmières spécialisées en anesthésie-réanimation (ISAR), en grève depuis le 21 mai. Il leur a proposé la création d'un diplôme d'Etat et la place d'un cadre juridi-que pour les gardes et astreintes.

□ La Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) accepte de signer la convention médicale. -Le plus important syndicat de médecins libéraux, la CSMF, a décidé vendredi 21 juin d'adhérer à la convention médicale après que la Caisse nationale d'assurance-maladie eut accepté, la veille, de réexaminer « les difficultés » que présente la formule des contrats de santé (le Monde du 22 juin). La CSMF est le troisième syndicat à accepter de ratifier cette convention après la Fédération des médecins de France et MG-

cours d'expérimentation sur l'homme. Certains, à visée pure-ment prophylactique, sont desti-nées aux personnes séronégatives, indemnes de toute contamination antérieure par le VIH. D'autres sont conçus de manière à être administrés chez des personnes déjà intectées. Comme l'a rappelé, lors du congrès de Florence, le professeur Dani Bolognesi (Duke University Medical Center), leur développement n'en est encore qu'à un stade très préliminaire et il faudra de vastes essais thérapeu-tiques pour apprécier leur éven-tuelle efficacité.

#### Des souches multiples de virus

Pour ce qui est des vaccins à visée préventive, le professeur Bolognesi a indiqué que leur mise au point serait encore plus longue. «Comment définir l'immunité protectrice?», s'est-il demandé. Des résultats assez encourageants ont tout de même été présentés par le docteur Barney Graham, de l'AIDS Vaccine Clinical Trial Netvork des Etats-Unis. Ils ont été obtenus en administrant un candidat-vaccin, mis au point par la firme Bristol-Myers Squibb à par-tir de la proteine GP 160, à douze personnes volontaires et séronégaives. D'abord, ce vaccin leur a été injecté en deux temps (une pre-mière injection et une seconde, de rappel, huit semaines plus tard). Il s'en est suivi une réponse immuni-taire en général « faible », mais « durable ». En outre, aucune pro-duction d'anticorps neutralisants n'a pu être observée.

Une deuxième phase de cette étude a consisté en l'injection, toujours à ces douze personnes adultes, d'une dose-rappel de 640 microgrammes de GP 160. Cette fois, la réponse immunitaire a été beaucoup plus importante et, dans sept cas sur douze, des anti-corps neutralisants ont même pu être obtenus. Mais, là encore, rien ne dit qu'une telle réponse se révé-lerait suffisante face au VIH.

Ces problèmes ne sont malheureusement pas les seuls auxquels sont confrontés les chercheurs. Dans un éditorial publié jeudi 20 juin dans Science Versus AIDS, le bulletin quotidien du congrès, le professeur Simon Wain-Hobson (Institut Pasteur de Paris) explique quel nouvel écueil attend les scientifiques. La plupart des vaccins expérimentaux, écrit-il, sont prépa-rés à partir d'une seule souche de

virus (VIH1-LAI), celle qui a été découverte en 1983 à l'Institut Pasteur. C'est un peu comme si, explique-t-il, on étudiait comment vit un habitant de Florence et qu'on estimait ensuite tout savoir sur le mode de vie des Italiens en général. On trouve maintenant du HIV1-LAI dans tous les laboratoires du monde, mais est-on vraiment sûr qu'il en est de même pour tous les malades infectés de

Ainsi, par exemple, la boucle V3 du HIV1-LAI - c'est-à-dire la partie de l'enveloppe protéique du virus contre laquelle les anticorps neutralisants sont principalement dirigés – est unique, si on la com-pare au millier de souches diffé-rentes du HIV aujourd'hui déjà répertoriées. Tout cela est assez « déprimant », conclut le professeur

par le monde? Assurément non.

La question soulevée par le pro-fesseur Wain-Hobson est de savoir s'il sera un jour possible de mettre au point un vaccin universel con-tre le sida, un seul et même vaccin qui protégerait contre toutes les souches du VIH. A plusieurs reprises au cours du congrès, tant le professeur Luc Montagnier que le professeur Dani Bolognesi n'ont pas écarté l'idée selon laquelle les chercheurs seront contraints, du fait de la grande variabilité généti-que du virus, en particulier selon les régions du globe, de mettre au point plusieurs vaccins antisida différents dirigés contre les principaux groupes de souches virales. Si cette «approche géographique», selon l'expression du professeur Bolognesi, était en définitive privilégiée, tout le problème serait de savoir l'ordre des priorités.

S'attachera-t-on d'abord à mettre au point des vaccins qui protè-gent les populations les plus expo-sées au VIH? Ou bien l'industrie pharmaceutique, pour des raisons financières évidentes, préférera-teile, dans un premier temps, fabri-quer des vaccins d'adressant aux populations des pays industrialisés, de manière à rentabiliser les

auront été consentis d'ici là? De ce point de vue, l'Organisa tion mondiale de la santé aura un rôle crucial à jouer. D'ores et déjà, c'est à elle que reviendra le soin de choisir les lieux d'expérimentation des candidats-vaccins et de coordonner les différents essais qui seront mis en œuvre ces pro-

FRANCK NOUCHI

### **ÉTATS-UNIS**

### Le Congrès sollicité à nouveau pour sauver les caisses d'épargne

Le Congrès américain devrait se voir demander dans les prochains jours une rallonge de 80 milliards de dollars (480 milliards de francs) aux 85 milliards déjà dépensés pour financer le plan de sauvetage des caisses d'épargne. C'est ce qu'a annoncé, le 21 juin devant la commission bancaire du Sénat, M. William Seidman, président de la Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC), agence fédérale chargée d'assurer les depôts bancaires, et

aussi administrateur de la resolution Trust Corp. (RTC), agence fédérale créée en 1989 pour mener la restructuration des caisses d'épargne.

Celle-ci fait l'objet de violentes critiques pour sa lenteur et ses dépassements budgétaires, et M. Seidman vient d'accepter le remplacement de M. David Cooke, l'homme qu'il avait lui-même nommé à la tête de la RTC il y a deux ans.

□ AUTRICHE : le gouverneur de Carinthie a été démis de ses fonc-tions. - Le chef du Parti libéral de droite (FPOE), M. Jörg Haider, a été démis, vendredi 21 juin, de ses fonctions de gouverneur de Carinthie (sud de l'Autriche) par une motion de défiance déposée par les sociaux-démocrates et soutenue par les conservateurs à la Diète provinciale à la suite de ses déclarations vantant la « politique d'emploi correcte sous le III. Reich ».

 Commémoration de l'opération Barberousse. - L'Union soviétique s'est « fermement engagée dans la voie de la réconciliation » avec le peuple allemand et les relations entre les deux pays doivent constituer « un véritable exemple de bon voisinage et de partenariat », a déclaré, vendredi 21 juin, le prési-dent Mikhail Gorbatchev dans un message télévisé à l'occasion du 50 anniversaire de l'attaque de l'Allemagne nazie contre l'URSS, le 22 juin 1941 (voir page 2). La victoire de la coalition anti-hitlérienne « avait donné à l'humanité une chance unique pour une avancée commune vers un nouvel ordre démocratique. Cette chance a été

perdue (...) avec la guerre froide », a-t-il estimé. Le chancelier Helmut Kohl a lancé de son côté un appei « à l'amitié et à la paix » aux jeunes générations soviétiques et allemandes, dans un texte diffusé par la télévision soviétique. Dans un message à M. Gorbatchev, il a déclaré que « le peuple allemand a fini par payer hui-même un prix élevé». - (AFP.)

□ La Cour de cassation rejette des pourvois contre le PNFE (extrême droite). – La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par la Cimade et la Licra contre l'arrêt rendu en saveur de trois responsables du Parti nationaliste français et européen (PNFE, néo-nazi) dans les affaires d'attentats visant des foyers Sonacotra de la Côte d'Azur (le Monde du 26 janvier). Le nonlieu dont avait bénéficié, en appel, MM. Claude Cornilleau, président du PNFE, Francis Allouchery, ancien secrétaire général, et Serge Lecanu, ancien secrétaire général de la Fédération professionnelle indépendante de la police (FPIP), devient définitif.

Devant le congrès de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés

### M™ Cresson annonce un projet de loi renforçant la prévention des risques professionnels

LA ROCHELLE

de notre envoyé spécial

M= Edith Cresson a rejoint à La Rochelle, vendredi 21 juin, M. Michel Gillibert, secrétaire d'Etat chargé des handicapés et des accidentés de la vie, pour clore le trente-neuvième congrès de la Fédération nationale des accidentés du travail et handicapés (FNATH), devant lequel elle a annoncé le dépôt d'un projet de loi sur les risques professionnels.

Ce texte doit être examiné « pro-chainement » par le Parlement. Il «marquera la transcription en droit français de différentes directives communautaires », ce qui fait dire au premier ministre que « la France sera ainsi fidèle à son rôle de pionnier dans la réalisation concrète de l'Europe sociale».

Le projet annoncé par M™ Cresson doit renforcer le dispositif existant, en « mettant davantage l'accent sur la prévention davantage l'accent sur la prévention, en assurant une plus grande information des salaries sur les risques liés au travail, en prévoyant la mise en place de comités d'hygiène et de sécurité [CHS] dans tous les établissements de plus de cinquante calarié du correr du hétiment et salariès du secteur du bâtiment et des travaux publics».

M= Cresson a également indiqué que le texte précisera les moyens dont doivent être dotés les CHS et apportera donc «une amélioration notable, en particulier dans le secteur particulièrement exposé du BTP».

Le dépôt de ce projet de loi devrait s'accompagner d'instruc-tions données à l'inspection du travail pour « renforcer encore son contrôle », alors que le taux d'acci-dents du travail a recommencé à se dégrader depuis trois ans, en liaison avec l'intensification de l'activité économique de 1988 à 1990, et «la part de travail précaire et de sous-traitance que com porte toute reprise».

Sur un autre plan, M Cresson a répondu au secrétaire général de la FNATH, M. Marcel Royez, qui avait exprimé la déception des trois cent mille adhérents de sa fédération face à l'augmentation des cotisations maladie des seuls salariés et s'était élevé contre a le doute le plus complet » qui plane encore sur la revalorisation des retraites. Plus généralement, M. Royez s'est inquiété « de cette rigueur dont vous avez parlé, 2-1-il dit zu premier ministre, et qui ne semble pas devoir épargner les plus dėfavorisės ».

M™ Cresson a de nouveau justifié ses choix, en affirmant que son «gouvernement ne sera pas celui qui laissera aller à vau-l'eau la Sécurité sociale » et en ajoutan qu' « il ne s'agit (...) pas d'être rigoureux par principe », mais « d'être responsable par nécessité ». Elle a souligné que si la progres-sion des dépenses de santé n'est pas maîtrisée, n'importe quel gouvernement devra augmenter « encore (...) beaucoup de fois » les cotisations d'assurance-maladie. M= Cresson a réaffirmé que la CSG n'est mise ni «à l'encan», ni «à l'index». Elle a ajouté que son « souhait est d'éviter qu'à l'avenir on doive prélever davantage sur les revenus, en particulier sur les reve-nus des salaries, pour financer la protection sociale » avant de conclure en appelant à «inventer un modèle français (...) de la ges-tion des dépenses de santé».

Lundi 24 juin

### Le trafic aérien fortement réduit par la grève des contrôleurs

24 juin, par la grève des contrôleurs de l'aviation civile sur l'ensemble du territoire, déclenchée à l'appel des quatre syndicats qui réclament un accroissement des effectifs et une revalorisation des salaires.

Les tours de contrôle de plusieurs aéroports français (Grenoble. Montpellier, Perpignan, Tarbes, Pau, Biarritz, Brest, Quimper, Rennes, et Lille) vont notamment être fermées, ce qui entraîne la suppression des vols depuis ou vers ces villes, notamment pour Air Inter. La compagnie intérieure, qui devra annuler au total 65 % de ses vols, va, en revanche, renforcer la desserte de Bordeaux et de Nîmes pour compenser la fermeture des aéroports du Midi et va assurer en totalité celle de la Corse. Air France aussi assurera la totalité de ses vois vers la Corse, mais seulement un vol courtcourrier ou moyen-courrier sur quatre en moyenne (ce qui correspond à la plupart des destinations européennes ou d'Afrique du départements d'outre-mer).

Le trafic aérien sera très forte-ment réduit en France, lundi sagers de confirmer leur réserva savers de confirmer leur réservation en téléphonant, pour Paris au (1) 45-39-25-25, pour la province aux centres de réservation régionaux, on en consultant le Minitel au 36-14 ou 36-15 code AIRIN-TER. Air France invite à appeler, pour les vols au départ le (1)43-20-11-55, pour les vols à l'arrivée, le (1) 43-20-15-55, ou bien les centres régionaux de réservation (à Paris le (1) 45-35-61-61) ou le service Minitel 36-15 on 36-16 code AF.

> D MARSEILLE: la SNCF fait appet à l'inspection générale du tra-vail. - La SNCF a décidé de faire appel à l'inspection générale du travail des transports pour trouver une issue au conflit qui paralyse depuis douze jours la gare Saint-Charles de Marseille, Les grévistes, Chânes de Marseille. Les grevisles, appuysés par les syndicats CGT et CFDT, ont rejeté vendredi 21 juin en assemblée générale les propositions de la direction (qui comprendraient notamment une prime annuelle de 950 F versée en plusieurs fois et la revalorisation, sur le plan national, d'indemnités de travail de nuit), réclamant toujours une «prime de panier» de 25 F par jour (soit plus de 5 000 F par an). Ils ont décidé de continuer à bloquer les voies.





A herry

Days -- All -- A

Tree contract

ha trans

A fundamental of supplemental of the supplemen Parties of the Sale Hattati y and an east of Male - The second American Contracts Real Property of the State of t The same and the same here are a second of the secon

The second secon Mines States And the second s The second secon 

The transfer of the second sec The same of the sa 25 - 54 9 - 1 - 1 - 1 Charles to the second 10 mg